

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com









# HISTOIRE

DE LA

# GUERRE DE LA VENDÉE ET DES CHOUANS.

DC 218.2 .B37



# HISTOIRE

DE LA

# GUERRE DE LA VENDÉE ET DES CHOUANS.

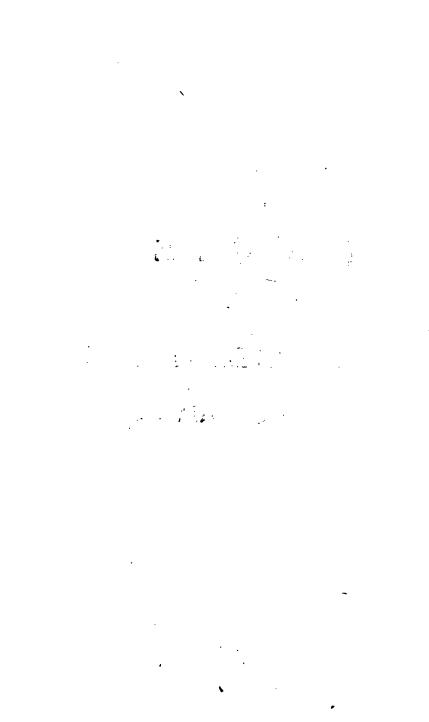

.

## HISTOIRE

DE LA

# GUERRE DE LA VENDÉE ET DES CHOUANS,

DEPUIS SON ORIGINE JUSQU'A LA PACIFICATION DE 1809-

PAR ALPHONSE BEAUCHAMP.

TOME DEUXIÈME.



## A PARIS,

CHEZ GIGUET ET MICHAUD, IMP.-LIBRAIRES, RUE DES BONS-ENFANTS, Nº. 34.

N. DCCC. VI.

Deniam Pourain 4-16-28 35759

## HISTOIRE

DE LA

# GUERRE DE LA VENDÉE ET DES CHOUANS.

## LIVRE X.

Passage de la Loire par les Vendéens. — Laroche-Jacquelein est élu généralissime. — Défaite des républicains à Laval. — Mort de Lescure et du général Lechelle. — Alarmes et confusion en Bretagne. — Incursion triomphante des Vendéens. — Attaque de Grenville. — Expédition de lord Moira.

Les Vendéens fuyant leur pays livré aux flammes, et à toutes les calamités d'une ville prise d'assaut, rappellent ces anciens peuples dont les restes malheureux couraient au loin chercher une nouvelle patrie. C'était à la fois une horde nomade, une armée fugitive qui errait dans des contrées inconnues, sans munitions, sans vivres, traînant à sa suite une foule de vieillards, de femmes éplorées, d'enfants timides, poursuivis par un ennemi vic-

torieux. Bientôt quelques lueurs d'espérance vinrent adoucir leur infortune. Au moment même où l'on proclamait la destruction des guerriers de la Vendée, ceux-ci sur un théâtre nouveau préparaient encore des prodiges. La France, l'Europe entière admirant leur indomtable audace, crurent voir se réaliser la fable de l'hydre aux cent têtes renaissantes aussitôt qu'abattues.

L'insubordination, le défaut d'ensemble qui avaient causé tant de maux aux républicains sur la rive gauche, s'introduisirent encore dans leurs rangs. L'on vit sept à huit armées agir sans liaison, et ne retrouver la victoire que lorsque l'autorité supérieure concentrée de nouveau dans une séulé volonté, fendit aux mouvements des troupes l'accord qu'elles n'avaient plus.

Cette transmigration vendeenne à donne lieu à des récits absurdes, à des exagérations que l'histoire doit rejeter. J'ai tout examiné sur le théatre même de la guerre; guidé par des memoires authentiques, appuyé sur des autorités dignes de foi, je n'avancerai que des faits certains.

Ce fut le 16 octobre, au moment même où se livrait la sanglante bataille de Mortagne, que les deux cents Bretons détachés par Bon-

thamp s'emparèrent de Varades sur la rive droite. On vit une poignée de braves voguant d'île en île, sur quelques barques légères, fondre à l'improviste, mais en plein jour, sur huit cents républicains chargés de défendre ce poste. Surprise et attaquée avec une vigueur extraordinaire, cette troupe lacha honteusement le pied, pour se réunir non loin de là, au cantonnement d'Ancenis, qui partagea sa défaité et se replia également. C'est à l'officier républicain qui commandait à Varades que furent imputés, avec raison, les malheurs qui fondirent sur trois provinces. Quoi qu'il en soit, les deux cents Bretons furent bientôt renforcés par les fuyards de Mortagne et de Chollet; en moins de trois jours, 60 mille Vendéens des deux sexes eurent touché la rive opposée. Une foule de témoignages et de renseignements recueillis sur les lieux même, constatent toutes les circonstances de ce passage mémorable, opéré presque à la vue de l'ennemi, sans préparatifs, sans pontons. Sept à huit barques suffirent, malgré la quantité prodigieuse de bagages, de charriots, de voitures, de canons, de caissons, malgré la multitude de bouches inutiles. A la vérité, Lyrot et Designy, Rostaing et Saint-André, traversèrent la Loire devant Ancenis avec 3 à 4 mille fuyards, encore furentils inquiétés. Merlin de Thionville, sur l'avis d'un espion, se met à la tête de trois cents hommes de cavalerie, et force Rostaing à s'embarquer en désordre; il sabre et noie quelques soldats, fait plusieurs femmes prisonnières, et tue de sa main le curé Rodrigues, de Basse-Goulène au moment de son embarquement. Quelques pièces de canon et deux obusiers restés sur la Grève tombent aussi en son pouvoir. Les royalistes, malgré les coups de fusils, effectuèrent leur passage, pendant que ceux des leurs qui étaient déjà sur l'autre rive faisaient pleuvoir sur les républicains une grêle de mitraille et brûlaient les bateaux.

Une forte garnison et la présence du conventionnel Meaulle n'empêchèrent point le poste d'Ancenis de tomber au pouvoir des Vendéens; ses barrières et ses grilles de fer ne purent le garantir: il est vrai qu'il fut aussi mal défendu que Varades. Tout ce qui se porta sur ce dernier point y parvint tranquillement, à l'exception de quelques canons et caissons, que les Vendéens jetèrent dans la Loire, n'ayant pu les passer. Le 19, les républicains arrivèrent en force à Saint-Florent; ils engagèrent une canonnade inutile, à laquelle les royalistes répondirent, au moyen d'une batterie qu'ils avaient établie au hameau de Lameilleraye. L'armée

catholique, réunie tout entière à Varades, occupait déjà une bonne position, défendue par quarante bouches à feu; elle poussait même ses avant-postes jusqu'à Saint-Georges, à quatre lieues d'Angers. Les chefs vendéens sentirent la nécessité de se donner un commandant en chef, qui eut la confiance générale. Ils s'assemblèrent à Varades, et nommèrent Laroche-Jacquelein généralissime, Stofflet major-général de l'armée, le prince de Talmont général de la cavalerie, et le chevalier Duhoux adjudantgénéral. Ces nominations se firent toutes à la pluralité des lois. L'artillerie resta sous les ordres, de Bernard de Marigny. Le conseil décida qu'on marcherait sur Laval, où l'on espérait trouver de puissants secours. Il était temps de quitter Varades et ses environs: cette multitude errante manquait de vivres et affamait tout sur son passage, sans pouvoir subsister autrement qu'en parcourant chaque jour un nouveau pays. Les, royalistes qui s'étaient réfugiés dans la Vendée pour s'y mettre en sûreté, tout ce qu'il y avait d'étrangers parmi les Vendéens, avaient aussi passé la Loire, tant l'effroi était général. Après le passage, plusieurs se dispersèrent; d'autres, et ce fut le plus grand nombre, suivirent le sort des vaincus. C'était un spectacle à la fois touchant et déplorable que celui qu'offraient 9 à

10 mille Vendéennes associées avec résignation au malheur de leurs époux, de leurs pères, de leurs enfants.

A la vue de l'armée royale, passée tout entière de l'autre côté du fleuve, les républicains furent saisis d'étonnement. Ce passage effectué contre leur attente, déjouait entièrement tout projet d'extermination. Les généraux et les commissaires de la république, déconcertés, s'assemblèrent précipitamment à Beaupréau pour tenir un conseil de guerre. Il fallut d'abord changer les dispositions arrêtées la veille. Le général Lechelle fut d'avis de faire passer la Loire à son armée, pour la mettre à la poursuite de l'ennemi; mais de grandes difficultés s'y opposaient: d'abord l'on manquait d'embarcations, et l'artillerie de l'ennemi, déjà retranché, annonçait qu'il était résolu à défendre vigoureusement le passage. Cependant il fallait plutôt agir que délibérer. L'on pouvait craindre que, dans leur désespoir, les Vendéens ne se portassent sur Nantes ou sur Angers, et même sur ces deux points à la fois : alors plus de moyens de les détruire? Le général Lechelle se rendit au vœu de la majorité, et l'armée prit séparément la double direction de Nantes et d'Angers, pour passer le fleuve devant ces deux villes. La plus forte colonne se mit en marche sur Nantes,

pour y arriver le 20 et en repartir le 21 en deux divisions, l'une se dirigeant sur Rennes, l'autre, aux ordres du général en chef, sur Ancenis. L'avant-garde marchait déjà aux ordres du général Beaupuy, pour garantir Angers. Quelques bataillons restèrent dans la Vendée, avec ordre de continuer les massacres et l'incendie.

Tandis qu'une demi-brigade passait la Loire avec de la cavalerie légère à Ancenis, les uns à cheval, les autres dans des barques à demi-brûlées, Carrier, à la tête d'une division, éclairait la route de Beaupréau à Nantes. L'alarme était dans cette ville. L'armée républicaine n'ayant ni souliers, ni subsistances, Carrier mit tout en requisition pour parer à ses besoins.

L'on était encore dans l'incertitude sur les mouvements de l'ennemi. Dès le 18, 2 à 3 mille Vendéens, arrivés des premiers à Varades avec Desessarts, Dehargnes et le chevalier Duhoux, avaient repoussé jusqu'aux portes d'Angers le peu de troupes que leur avait opposé l'adjudant-général Tabari, auquel était confiée la défense d'Ingrande, poste intermédiaire entre Varades et Angers. Tabari perdit deux canons. En vain pour le soutenir, une partie des anciennes garnisons de Condé et de Valenciennes sortit des Ponts-de-Cé: le général Aulanier avec cette petite armée ne fut pas plus heureux.

Dans ces conjonctures alarmantes pour la ville d'Angers, l'administration départementale de Maine et Loire, se défiant des généraux, envoya deux commissaires pour surveiller les opérations. Son choix tomba sur Benaben et Jacques Duverger, administrateurs du département. Angers était alors rempli de fuyards, et · Aulanier bivouaquait sous ses murs. Déjà les éclaireurs royalistes occupaient le bourg de Saint-Georges, entre Ingrande et Angers. Ils s'y tinrent, dans la nuit du 19 au 20, sur le qui · vive, craignant d'être attaqués, et se replièrent le lendemain sur Candé. L'adjudant-général Tabari et le commissaire Duverger les suivirent, entrèrent à Saint-Georges avec quelques hus-· sards; et voyant les avant-postes ennemis se replier à leur approche, ils s'engagèrent imprudemment à trois lieues de l'armée, sans pouvoir en être soutenus. Arrivés à Ingrande, ils mirent pied à terre. Les éclaireurs vendéens, pour les envelopper, filèrent dans les vignes qui bordent la route. L'adjudant-général Tabari s'élança sur son cheval et prit la fuite au grand galop; le commissaire Duverger voulut le suivre, mais sa selle tourna et le fit tomber. Il recut à l'instant un coup de fusil; et voulant se relever malgré sa blessure, il fut achevé à coup de sabre par des cavaliers royalistes. Les hussards se sauvèrent bride-abattue du côté de Champtocé, à travers une grêle de balles: un seul républicain, le gendarme Marchand, au lieu de prendre la fuite, préféra se faire massacrer à côté du malheureux Duverger son ami. Dans cette rencontre quelques dragons d'Orléans passèrent du côté des royalistes.

Le général Aulanier fit halte au château de Sérent, sans oser poursuivre l'arrière-garde vendéenne, qui, rassemblée à Saint-Augustindes-Bois pour y rallier les traîneurs, pritaussitôt la route de Candé. Le gros de l'armée catholique occupait déjà cette ville, dont la faible garnison n'avait opposé qu'une faible résistance. Le premier séjour des Vendéens fut marqué par les honneurs funèbres qu'ils rendirent à la mémoire de Bonchamp, dont la perte était profondément sentie. Toute l'armée éleva des vœux à l'Eternel pour la gloire et le repos de cet illustre chef. Le 21, Laroche-Jacquelein marcha sur Château-Gonthier. La garnison, encouragée par les patriotes, voulut tenter le sort des armes; mais après une escarmouche de quelques heures contre l'avant-garde ennemie, elle abandonna son poste aux vainqueurs. Treize républicains, composant les autorités révolutionnaires de Château-Gonthier, furent pris et fusillés par les royalistes; un curé constitutionnel eut le même sort.

## 14 GUERRE DE LA VENDÉE.

Le 22, à dix heures du soir, Laroche-Jacquelein, impatient d'arriver à Laval, fit battre la générale et ordonna le départ. Il plaça le gros des tirailleurs et deux pièces de canon en avant garde et les bagages au milieu de l'armée. Dans cet ordre, et sans trop s'écarter les uns des autres, les royalistes marchèrent sur Laval que Talmont ne cessait de leur présenter comme le fover d'une seconde Vendée. L'armée fit halte à Antrames pour se rallier. Des bruits confus et contradictoires avaient répandu dans Laval l'agitation et le trouble. A la nouvelle de l'approche de l'ennemi, le conventionnel Esnue-Lavallée, qui parcourait le district de Craon, fait sonner le tocsin, fait tirer le canon d'alarme et demande du secours à tous les districts voisins. Laval donne deux bataillons armés, trois pièces de canon et de la cavalerie; les volontaires d'Ernée, de Craon et de Mayenne s'y réunissent. Des vedettes sont placées sur toutes les routes; le tocsin redouble et l'on bat la générale : 5 à 6 mille hommes se rassemblent, armés de fourches, d'instruments aratoires et de fusils de chasse. Des avant-postes bivouaquent pendant toute la nuit, se tenant sur le qui vive.

Au point du jour l'on aperçut l'armée royale tout entière. Son aspect en imposa, malgré les dispositions qui avaient été prises. A huit heures du matin commence l'attaque : les avant-postes sont forcés, les royalistes pénètrent sur plusieurs points à la fois, deux administrateurs de la Mayenne, combattant à la tête des troupes, tombent percés de coups. Les républicains ébranlés semblaient n'attendre que le signal de la déroute, lorsque l'adjudant-général Letourneux la détermina lui-même; ayant pris la fuite à cheval à travers les rangs de ses soldats, il les entraîna tous. La cavalerie vendéenne acheva de tout disperser. Laval fut envahi et les patriotes fusillés: cinq à six cents périrent victimes d'un dévoûment aveugle et inutile. Les vainqueurs perdirent peu de monde; mais la mort du chevalier de la Guerivière, tué en entrant dans la ville, les irrita contre les vaincus, auxquels ils ne firent point de quartier. Plusieurs républicains trouvèrent un asile chez madame de Montfranc, qui sollicita leur grace, et l'obtint de Lescure mourant, que les Vendeens transportaient partout avec eux. Cette dame généreuse périt ensuite, pour ses opinions, dans un cachot, où la fit jeter le conventionnel Esnue-Lavallée.

Depuis cinq jours l'armée catholique s'éloignait de l'armée républicaine, qui, divisée en deux colonnes, décrivait un cercle dans sa marche. Quant à la petite armée du général Aulanier, le défaut de vivres et plus encore sa faiblesse, l'empêchèrent de rien entreprendre.

Les royalistes avaient deux jours de marche sur les patriotes; ils auraient pu parcourir sans obstacle toute la Bretagne, si la nécessité du repos, si le besoin de se réorganiser et surtout l'espoir de se recruter n'avaient déterminé leur séjour à Laval.

Déjà les têtes des colonnes républicaines qui s'étaient portées sans relâche de Nantes et d'Angers sur Château-Gonthier, y étaient arrivées le 24. Instruits de leur approche les chefs vendéens se réunirent en conseil de guerre pour décider si l'on se porterait à leur rencontre ou si, profitant des deux jours de marche, l'armée catholique poursuivraits a route en Bretagne. La majorité résolut d'aller à l'ennemi.

Westermann qui commandait l'avant-garde des républicains marchait déjà sur Laval, qu'il croyait évacué, d'après un faux rapport. Il était à six lieues de l'armée qui devait le soutenir et n'avait que 4 mille hommes, ayant négligé de concerter ses mouvements avec le général Aulanier, auquel il aurait pu se joindre entre Candé et Segré. Persuadé qu'il n'atteindrait que l'arrière-garde vendéenne, il marcha pendant toute la nuit, et arrivé à la lande de la Croix-de-bataille, à trois quarts de lieue de Laval, il trouva

l'ennemi embusqué de droite et de gauche. Quoiqu'assaillie à l'improviste par une vive fusillade, l'infanterie mayençaise n'en fut point ébranlée; elle y répondit au contraire avec intrépidité. Le combat dura deux heures avec le même acharnement de part et d'autre; mais, criblés par les tirailleurs vendéens et sur le point d'être tournés par Stofflet, les républicains firent leur retraite en bon ordre et bivouaquèrent à une demilieue du champ de bataille. L'obscurité rendit cette action meurtrière. On publia faussement que les Mayençais avaient été enveloppés et taillés en pieces. Il n'y eut dans cette affaire que la cavalerie qui ne fit pas tout ce que l'on pouvait en attendre. Ce combat fut le prélude d'une action plus générale.

Le 15 octobre, le général Lechelle parut avec toute son armée, forte d'environ 25 mille hommes. Les généraux, à la suite d'un conseil de guerre, résolurent d'attaquer le lendemain Laval, tandis que les colonnes des généraux Chambertin et Aulanier agiraient séparément; l'une en coupant la retraite à l'ennemi, l'autre en attaquant Laval par Cossé. Le premier manqua de précision, le second reçut les ordres trop tard. Il fallait, pour arriver à Laval, traverser un pont dominé par deux hauteurs au-delà du village d'Antrames. Westermann et Danican

s'y établirent avec une avant-garde de trois cents hommes. Le général Lechelle qui avait placé l'armée à deux lieues en arrière, leur donna l'ordre de quitter cette position. Westermann assure dans ses mémoires qu'il lui fit sentir cette faute et lui prédit une défaite.

Laroche Jacquelein, instruit par ses espions que l'armée républicaine, réunie à Antrames, se disposait à une attaque genérale, rassembla ses forces à la hâte, dans l'intention de prévenir l'ennemi. Il parcourt les rangs, anime ses soldats: « Il faut, leur dit-il, effacer aujour-» d'hui la honte des combats précédents. Il ne » s'agit pas seulement de vous défendre et de » sauver la vie à vos femmes, à vos enfants: » votre cause est celle de tous les royalistes de » France; c'est celle de Dieu et de la foi de vos » pères. Marchons à la victoire. Les Bretons » nous tendent les bras; ils nous aideront à re- » conquerir nos foyers: mais il faut d'abord » vaincre; une défaite serait irréparable. »

Lescure, voyant le danger, se fit porter dans les rangs. La présence de ce chef blessé à mort enflamma le courage des Vendéens, qui demandèrent aussitôt à combattre, avec cette confiance qui présage la victoire. L'armée s'empara des hauteurs que venait de quitter Westermann; et, dès qu'on fut à portée du canon, Bernard-de-Marigny ordonna de faire feu à mitraille sur les Mayençais qui formaient l'avantgarde des républicains. Ceux-ci avaient à soutenir la gloire de Mortagne et de Chollet; ils se battirent avec la plus grande intrépidité.

Le général Lechelle avait placé toute l'armée sur une seule colonne, le terrain ne permettant pas de la diviser avec avantage, d'après l'intention qu'il avait eue d'attaquer le premier. Prévenu et assailli brusquement, il crut pouvoir se développer; mais sa mauvaise position, ainsi que le défaut de combinaison et d'ensemble, firent manquer tous ses mouvements. Déjà la tête de la colonne républicaine était enfoncée, les tirailleurs vendéens se précipitaient sur elle par pelotons et faisaient tout plier : le désordre de l'avant-garde gagna bientôt le corps d'armée.

La division de Blotz, partie le même jour de Château-Gonthier pour se réunir aux combattants, arrive au pas de course, et ne peut empêcher la déroute dans laquelle elle est entraînée. Le genéral Lechelle veut en vain arrêter la colonne de gauche; tous ses efforts sont inutiles. Quoique forcés, les républicains se battaient encore en retraite; mais, en reculant devant les Vendéens, ils s'étaient préparé une entière défaite. En effet, aux approches de Château-

Gonthier, Stofflet, après cinq heures de combat se glisse, à la chute du jour, à la tête des tirailleurs d'élite, derrière les colonnes républicaines; il les assaillit en flanc, ne faisant feu qu'à quarante pas, et les force à la baïonnette. Cette brusque attaque devient bientôt décisive : les deux partis s'entremèlent, se confondent, et prennent des cartouches aux mêmes caissons; bientôt les fusils deviennent inutiles, on ne se bat plus qu'à l'arme blanche; on se poignarde sans se distinguer: tous se saisissent, tous se renversent, et le champ de bataille est couvert de morts. Des corps entiers, malgré des prodiges de valeur, sont coupés et faits prisonniers par l'armée catholique; les Mayençais accablés, ne peuvent ni combattre, ni se rallier, ni faire leur retraite en bon ordre. Ce qui n'a pas trouvé la mort ne songe plus qu'à fuir. Le désordre est tel, que plusieurs se noient dans la Mayenne; trois cents se sauvent à la nage et gagnent Craon. Un corps entier met bas les armes, Chetou, chef secondaire de la division de Stofflet, fait entourer les prisonniers dans un vallon, où ils sont tous fusillés. Action attroce, causée par l'horreur des temps, et que ne peut justifier le droit de représailles.

Les fuyards crurent trouver un asile à Château-Gonthier; mais l'acharnement des vain-

queurs était tel, que les distances, le canon, non plus que les retranchements, ne purent arrêter leurs rapides succès. Le général Beaupuy qui avait rallié quelques bataillons mayençais, soutint long-temps sur les ponts de Château-Gonthier les efforts de l'armée royale. Blessé d'une balle dans la poitrine, il s'écrie en tombant: « Je n'ai pu vaincre pour la ré-» publique, je meurs pour elle! » Emporté loin du champ de bataille, il envoya sa chemise teinte de sang à ses grenadiers. A cette vue, les braves Mayençais redoublèrent d'efforts pour arracher la victoire aux Vendéens; mais ne se voyant point soutenus, et forcés de céder à leur destinée, ils abandonnèrent enfin ce dernier champ de bataille. La perte des républicains en hommes, en bagages et en artillerie fut immense; 15 mille fuyards ne se crurent en sûreté que derrière les murs d'Angers, et douze jours leur suffirent à peine pour se réorganiser complétement. Le général Lechelle insulté par ses propres soldats, menacé par Merlin de Thionville, n'eut pas la consolation de périr les armes à la main; peu de jours après la bataille, il mourut à Nantes de honte et de douleur. Cet homme présomptueux, aucien maître d'armes à Saintes, devenu chef de bataillon, élevé subitement au généralat, fût un exemple de ces fortunes rapides et passagères, dont la révolution a offert tant d'exemples. On lui dut en peu de temps le gain de trois grandes batailles, que la défaite de Laval sit bientôt oublier. Le général Aulanier qui n'avait point pris part au combat, se jeta dans Craon. Sa colonne était faible, mais intacte. Laroche-Jacquelein, pour profiter de la victoire et se délivrer de toute inquiétude de ce côté, détacha 7 à 8 mille hommes, et se retira de suite à Laval avec le reste de l'armée. La division d'Aulanier, déjà réduite par la désertion, fut renforcée à Craon par l'adjudantgénéral Chambertin; mais que pouvaient 5 mille hommes découragés qui croyaient avoir toute l'armée royale à combattre dans une ville ouverte? On tint conseil; les généraux furent d'avis de se retirer; mais les Conventionnels, Esnue-Lavallée et Meaulle, craignant pour Rennes, décidèrent qu'on attendrait l'ennemi. Le général Aulanier fit renforcer le poste de Cossé. Tous les ponts sur la route de Château-Gonthier furent coupés, sans que ces obstacles pussent arrêter les royalistes. Ils attaquèrent sur tous les points avec tant de promptitude et de vigueur, que les républicains accablés eurent à peine le temps de gagner la route de Nantes. Un instant plus tard leur arrière-garde eût été coupée.

Les vainqueurs trouvèrent dans la ville quelques cadavres sanglants : c'étaient ceux de plusieurs prisonniers royalistes que les généraux républicains avaient voulu sauver, et que le commissaire Esnue avait fait fusiller au moment de la retraite. Cette cruauté devint funeste aux patriotes qui ne purent joindre l'armée. Les Vendéens ayant placé une pièce de 12 dans la cour du château de Craon, la direction de son feu porta le désordre dans tous les rangs des patriotes. Déjà quelques fuyards avaient jeté leurs fusils et leur havresac, lorsque deux pièces de 8 bien servies forcèrent la cavalerie vendéenne à rétrograder, et permirent aux républicains de gagner insensiblement les hauteurs. Cependant la frayeur du soldat était telle, qu'à chaque coup de canon qui protégeait sa retraite, il doublait le pas, croyant essuyer le feu de l'ememi. Le général Aulanier se tint constamment à la queue de la colonne, portant lui même les gargousses aux canonniers. Il ne reparut à la tête de sa troupe, que lorsqu'elle fut parfaitement ralliée. Le détachement vendéen rentra aussitôt à Laval.

Déjà l'alarme était à Rennes, lorsque le gé-

néral Aulanier y rentra. Les patriotes avaient coupé les arbres sur les routes pour se faire des retranchements. De tous côtés l'on courait aux armes, mais sans aucun espoir de résistance. En effet, quelle barrière pouvait-on opposer à l'ennemi? Maître de Laval et de Chateau-Gonthier, il n'avait plus à redouter l'armée de l'Ouest, et pouvait marcher droit à Rennes sans que Vitré fût un obstacle suffisant pour l'arrêter. Rennes renfermait les dépôts de l'armée, un arsenal, une fonderie; cette conquête aurait peut-être entraîné toute la Bretagne. Les Vendéens eussent pu s'y maintenir, en donnant la main au Morbihan, où des tentatives d'insurrection coincidaient avec leur marche et leurs projets. La Bretagne n'était cependant pas dépourvue de républicains, mais au lieu de rassembler une armée capable de résister au vainqueur, le général Rossignol qui y commandait avait disséminé ses forces à Vitré, à Ernée, à Fougères; voulant tout couvrir à la fois, il ne put rien sauver.

Ce n'était partout que confusion et sujet d'alarme. Paris même était livré, relativement à cette guerre, à des transitions subites, à des impressions contradictoires qui souvent changeaient en stupeur les transports de la veille. « La Vendée n'est plus, avait dit Barère à la is séance du 25 octobre; Mortagne et Chollet is sont en notre pouvoir; les brigands sont is presque tous exterminés. Une solitude prosonde règne maintenant dans la Vendée cous verte de cendres et arrosée de larmes. La significant pour nous une victoire. In D'après ces mots, la Convention, les sociétés populaires, les autorités, les sections du peuple, les soldats, s'étaient livrés à une joie immodérée. On avait dansé dans les rues, sur les places publiques, et toutes les bouches avaient répété: il n'y a plus de Vendée.

Qu'on juge de la profonde surprise que causèrent les bruits presqu'immédiatement répandus de la prise de Noirmoutiers par Charette, du passage de la Loire et de la défaite de Laval. Par une lacheté inouie, 10 mille hommes venaient de livrer et d'abandonner le passage. L'adjudant-général Tabari paya de sa tête la perte d'Ingrande, et Fabrefond qui avait le commandement général ne fut pas mis en jugement. Il en fut de même du commandant de Varades. Telle est, en révolution, la justice des hommes!

Inculpé sourdement, le comité de salut public se trouvant dans l'impuissance de rien déguiser, fut forcé de récriminer. Son orateur toujours inépuisable en ressources révolution naires, parut à la tribune, et détourna le blame en le déversant sur tous. Ces phrases de son discours ne seront point oubliées. « Tout a » changé par le défaut d'activité et d'énergie » dans les mesures, par le manque d'intelli-» gence et d'ensemble dans leur exécution.

» Victoires simulées, prises mensongères, » demi-succès exagérés, récits fabuleux, tout » aura sa place, et la nation sera vengée.

» Il approche ce jour où le comité, d'une » main assurée, déchirera le voile épais qui » couvre toutes ces intrigues lointaines, toutes » ces manœuvres locales, toutes ces trahisons » militaires, toutes ces ambitions diverses des » généraux, toutes ces passions minutienses » d'une foule d'agents qui ont trop long-temps » circulé dans les départements rebelles. Ad-» ministrations départementales, administra-» tions militaires, états-majors, conseils de » guerre, intrigants de tous genres, aristocrates » de l'intérieur, et vous-même, généraux, vous » serez tous marqués du sceau de la réproba-» tion que vous méritez. »

Barère ne dissimula point les malheurs qui venaient de fondre sur la Bretagne; il avoua la défaite de Laval. Indigné du peu de résistance qu'opposaient les villes envahies par les royalistes, il fit décréter que celles qui leur donneraient des secours ou qui ne les repousseraient point seraient rasées. La Convention y ajouta la confiscation des biens des habitants.

Effrayé par cette invasion, le comité jugea que c'était une issue et non un établissement que cherchaient les Vendéens en Bretagne; il pensa que leur but devait être de s'emparer d'un port de mer; en conséquence il arrêta le premier novembre différentes mesures, telles que l'organisation et la direction des rassemblements formés dans l'Orne et la Sarthe, l'ordre aux généraux Sepher et Rossignol de couper aux royalistes, l'un le chemin de la mer par le Calvados et la Manche, l'autre par le département d'Ille et Vilaine; la mise en état de siège des places de Grenville et de Cherbourg, l'envoi d'armes, de munitions et de forces suffisantes. D'autres dispositions furent également ordonnées pour empêcher l'ennemi de repasser la Loire.

Ainsi, la défaite des Vendéens dépendait encore une fois de la réunion de plusieurs armées. A celle des côtes de Brest, à celle de l'Ouest, devait se joindre l'armée des côtes de Cherbourg venant du Calvados, sous le commandement du général Sepher. Malheureusement la direction de toutes ces forces fut confiée au général Rossignol, incapable de porter

· un pareil fardéau. Le génie transcendant qui, planant sur tout, aurait pu tout régulariser, ne se montrait pas encore; nul n'était assez puissant pour vaincre l'anarchie qui s'attachait même alors aux armées. Bientôt les fautes que le comité de salut public avait eu tant de peine à réprimer sur la rive gauche se renouvelèrent en Bretagne. Une foule de commissaires de la Convention fatiguèrent ces départements en n'y cherchant que le pouvoir et une armée à diriger. Nantes était le théâtre des opérations révolutionnaires de Carrier. Angers avait dans ses murs l'ardent Francastel; Pocholle tourmentait à Rennes les troupes et le général; Thirion parcourait la Sarthe pour y trouver des armes et lever des bataillons: Letourneur préparait à Alencon des moyens de défense; Laplanche conduisait l'armée des côtes de Cherbourg vers le Cotentin; Garnier de Saintes et Lecarpentier donnaient au département de la Manche l'impulsion révolutionnaire; Esnue-Lavallée se vengeait par des cruautés de n'avoir pu défendre la Mayenne; Bourbotte et Thureau, Merlin et Choudieu réorganisaient à Angers les colonnes battues à Laval. Mais une volonté unique et prédominante manquait pour assurer le succès de tous ces monvements divers qui tendaient à cerner et à détruire les

Vendéens de quelque côté qu'ils se dirigeassent

Tandisque les patriotes s'épuisaient dans cette tourmente révolutionnaire, les royalistes, maîtres de Laval, cherchaient à y acquérir plus de force et de consistance. La victoire qu'ils venaient de remporter était d'autant plus surprenante, que le gros de l'armée n'ayant pas eu le temps de donner, les plus braves seulement, au nombre de 7 à 8 mille, s'étaient précipités avec leurs officiers, mais sans ordre, sur 30 mille républicains, qu'ils avaient totalement défaits. Un tel avantage les avaient enivrés; aussi dédaignèrent-ils les conseils de la prudence. Leurs chefs s'étant assemblés, Beauvollier, intendant général de l'armée, proposa de profiter de la victoire pour rentrer dans le pays vendéen. Son avis fut appuyé par Laroche-Jacquelein et Lescure, qui s'était fait porter au conseil; mais Talmont et les autres chefs firent décider qu'on irait en avant.

Laroche-Jacquelein avait ordonné le recensement de l'armée. Parmi cette prodigieuse multitude, on ne trouva que 30 mille fantassins et douze cents chevaux. Le tout se rangea par paroisses et fut partagé en cinq grandes divisions, commandées par Fleuriot de Lafleuriaye cadet, de Rostaing, Desessart, d'Autichamp et Piron, Un petit nombre d'insurgés du Loroux et de la basse Vendée qui avaient passé la Loire, se réunirent à Lyrot et à Designy. Cent quatre-vingts canonniers, partagés en quatre compagnies, furent attachés au service de cinquante-quatre pièces de différents calibres. Delaville-de-Beaugé, ingénieur artilleur, ancien officier au régiment Royal-Marine; Greslier, commandant l'artillerie légère; Duchesnier, natif de Saintes, ancien officier d'artillerie, et Pérault, ancien major du même corps, dirigeaient cette arme sous Bernard de Marigny. Royrand présidait aux attaques, Laroche-Saint-André rédigeait les proclamations et les adresses, Beauvollier l'aîné faisait les fonctions d'intendant-trésorier-général. Telle était la composition de l'armée catholique. Elle comptait aussi plusieurs chefs secondaires: Bernez, l'ami de d'Autichamp; Sarazin, Dieuzy, Caquerey, tous anciens pages du roi; le vicomte de Scépaux, beau-frère de Bonchamp; le chevalier de Villeneuve, les deux jeunes Beauvollier, Verteuil, Solerac, ancien exempt de la maréchaussée, la Bigotière, Bonein, officier d'un rare mérite, le chevalier de Chantereau, le comte de Bellevue, Amedée Bejari, Forestier, Berard, Daniaud-Duperat, Jarry, Solihac , Gareau , et le transfuge Keller. Le marquis de Donissant, gouverneur du pays conquis, en sa qualité d'ancien officier général, présidait aux délibérations du conseil militaire où tout se décidait, même ce qui était relatif à l'administration civile. Dissous depuis la prise de Chatillon, le conseil supérieur n'existait plus; ses membres ne s'étaient plus réunis. L'évêque d'Agra et le curé de Saint-Land suivaient l'armée, et stimulaient par leurs prédications le zèle et la ferveur de ces nouveaux croisés.

Ils ne trouvèrent point à Laval les secours promis par Talmont, soit que le temps eût manqué, soit que les dispositions eussent été mal prises. Il fut donc impossible d'y établir le foyer d'une Vendée indigène. Cependant Besnier de Chambré, homme à caractère, proscrit alors par les républicains comme fédéraliste, offrit à Talmont 4 mille hommes, dont il se réserva le commandement. Il se chargea de faire les premières levées auxiliaires; mais le succès ne répondit point à ses espérances, quoiqu'il eût commandé la garde nationale de Laval.

Pendant dix jours de résidence dans cette ville, les chefs vendéens se signalèrent par leur modération. La discipline la plus exacte fut observée. On ne mit en réquisition que les subsistances; tout le reste fut respecté. Un habitant de Laval, nommé Desprez, auquel un Vendéen avait volé un objet de peu de valeur, s'étant plaint à Talmont, le soldat fut à l'instant fusillé.

Le conseil chercha des moyens de suppléer au défaut d'argent. Comment pourvoir aux besoins pressants et multipliés de l'armée, dont le trésor était vide? Comment liquider les dettes urgentes, contractées soit pour le service des vivres, soit à titre d'indemnité pour les dommages occasionnés par le passage et le séjour des Vendéens? Toutes ces questions furent agitées. L'intendant - général proposa l'émission d'un papier-monnaie, non sculement comine un gage fictif qui pourrait faire face aux réquisitions; mais comme pouvant balancer l'influence des assignats républicains, en liant tous les porteurs de bons royaux à la cause vendeenne. Après quelques débats, la proposition de Beauvollier prévalut. Le conseil arrêta la création de bons ou effets royaux commercables, portant intérêts, hypothéqués sur le trésor royal et remboursables à la paix. On en fit imprimer pour goo mille livres tournois, depuis cinq jusqu'à trois cents livres inclusivement. Tous ces billets furent signes par Donis. sant, le prince de Talmont et Beauvollier, tous membres du conseil, ainsi que par le curé de

Saint-Laud, qui avoit concouru à la rédaction du projet (1).

Le même jour une division s'ébranla pour s'avancer vers Mayenne, sans que les chefs fussent encore bien d'accord sur leur marche, les uns voulant se porter à Rennes, d'autres sur la côte, et quelques-uns à Alençon. D'Autichamp fut d'abord pour ce dernier parti. Le reste de l'armée quitta Laval et marcha droit à Mayenne, en se tenant sur la défensive, ayant à craindre les patriotes de la Sarthe plus que l'armée de l'Ouest, qui se trouvait entièrement hors d'état d'agir. Ces levées n'osèrent pourtant se mesurer avec les vainqueurs; elles abandonnèrent quelques retranchements faits à la hâte, et l'armée catholique entra le 1er. novembre dans Mayenne, sans éprouver de grands obstacles. Le conseil militaire y fut assemblé: on se plaignit du peu de succès de la cause royale dans la province du Maine et de la légèreté des promesses faites par Talmont. Bientôt le choc des opinions et leur contradiction aigrirent les esprits. On assure que Laroche-Jacquelein fit à peu près le discours survant: « Si notre cause était désespérée,

<sup>(2)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificapives, No. er.

wil ne nous faudrait que de l'audace: nous » marcherions droit sur Paris; nous frapperions man cœur le volosse de la république; et si » nous étions repoussés, nous courrions prendre w à dos l'armée du Nord, tandis que les Autri-» chiens l'attaqueraient en tête. » Une opinion si hardie étonna sans qu'il lui fût donné aucune suite. Il fut décidé que l'on marcherait sur Alenon, pour délivrer des prisonniers royalistes et pour chercher de nouveaux secours. Le conseil s'étant encore assemblé le lendemain, les partisans de l'étranger s'y montrèrent en forces. Le prince de Talmont insista pour gagner la côte; son avis fut appuyé par d'Autichamp: « Vous » vous plaignez des Bretons, dit le prince, et » nous ne sommes point encore en Bretagne. A » Laval n'avons-nous pas trouvé quelques se->> cours? Les campagnes ne nous en préparent-» t-elles pas de plus puissants encore? En pro-» posant de gagner la côte, je ne fais que re-» produire les vues d'un chef que nous regret-» tons tous. Bonchamp vous a prouvé que nous » n'aurions jamais de consistance par nous-» même; qu'il nous fallait l'appui de l'étranger. » Si les promesses de Tinténiac ne se sont point » réalisées, il faut peut-être nous en accuser » nous-mêmes : il fallait passer la Loire plutôt. » Qu'avons-nous fait dans la Vendée? Au lieu

» de nous emparer des Sables d'Olonne, nous » n'avons même pu envahir Luçon faute d'ac-» cord. Maintenant l'armée est une et ne con-» naît qu'un seul chef. Quant à Tinténiac, il » ne nous a pas trompés: l'Angleterre soutient » la cause des rois; ses dispositions nous sont » favorables. La communication est établie » entre Jersey et la Bretagne. Que nous de-» mande-t-on? d'occuper un point sur la côte » pour favoriser le débarquement. Marchons » donc vers Saint-Malo. Là nous trouverons » quelque issue, et nous déciderons ce qu'il » conviendra d'entreprendre. »

Rostaing, Fleuriot, Saint-André, Donissan, Desessart, Piron et Beauvollier soutinrent fortement cet avis, qui fut adopté. Le même jour, l'armée marcha sur Dol, par Ernée et Fougères. Ces deux villes, peu éloignées l'une de l'autre, n'étaient défendues que par 4 mille républicains, placés en échelons dans des postes intermédiaires. Le dix-neuvième régiment d'infanterie légère, en avant-garde à Ernée, devait, en cas d'échec, se replier successivement sur la Pélerine et Fougères. Cette troupe, abusée par la faiblesse apparente d'une colonne royaliste, t'avança pour la combattre. Laroche - Jacquelein, qui avait divisé son armée en trois corps, fit reculer au petit pas celui du centre à

la vue des républicains. Ceux-ci, emportés par une ardeur imprudente, poursuivirent les roya-. listes et s'éloignèrent des corps qui devaient les protéger. Bientôt dans le piège qu'on leur avait tendu, ils y furent assaillis en queue et en flanc et taillés en pièces par les deux ailes de l'armée royale. Un tiers s'étant échappé, se replia sur Fougères, où il jeta l'épouvante. Les canonniers du Contrat-Social avaient établi une batterie en. avant de cette ville, sur la principale route, et le reste de la petite armée républicaine, sous le commandement de l'adjudant-général Brière, s'était rangé en bataille des deux côtés, après. s'être couvert par des abatis et des tirailleurs. Ceux-ci ayant refusé de se battre autrement qu'en masse, la cavalerie vendéenne passa sans obstacle par les chemins de traverse, pour tourner la position de Fougères, pendant que le gros de l'armée attaquait de front. Les républicains soutinrent d'abord le choc, grâce aux canonniers de Paris; mais bientôt, craignant de partager le sort de l'avant-garde, ils s'enfuirent en désordre vers Fougères, où ils trouvèrent l'ennemi qui forçait déjà les prisons pour délivrer deux cents prisonniers du parti royaliste. Atteints de tous côtés, les fuyards tombent sous les coups d'un ennemi victorieux; quelques uns se jettent dans les maisons et s'y ca-

chent pour échapper à la mort, mais les Vendéens les poursuivent et ne leur font point de quartier; aussitôt découverts, aussitôt fusillés. Ce qui peut se soustraire au carnage, fuit à Vitré, à Rennes, même à Avranches, jetant fusils, havresacs et jusqu'aux certificats de civisme. Les républicains durent cette funeste déroute à leur manque de cavalerie. Ceux qui se réfugièrent à Rennes, et ce fut le plus grand nombre, firent, sans s'arrêter, neuf lieues en neuf heures, malgré la pluie et les mauvais chemins. L'alarme se répandit de nouveau dans l'ancienne capitale de la Bretagne. Les généraux, les commissaires conventionnels furent extraordinairement convoqués pendant la nuit: l'assemblée se tint chez le général en chef, en présence de toutes les autorités. Ira-t-on courageusement à la rencontre de l'ennemi, ou l'attendra-t-on de pied ferme, en bataille, aux portes de la ville? Telles furent les questions agitées dans le conseil. Aucune ne fut adoptée, et l'ordre fut donné aux troupes qui étaient imprudemment disséminées dans des postes différents, de se replier sur Rennes, où l'on forma un corps d'armée capable de quelque résistance.

Dépourvu de notions exactes sur la position et la force de l'ennemi, le général Rossignol avait imputé à la lâcheté de l'armée une défaite due plutôt à l'impéritie de ses chefs. Un commandant de bataillon lui ayant fait observer le danger du morcellement des troupes, en reçut pour toute réponse: « N'avez-vous pas » juré de mourir à votre poste? » En effet, les soldats y moururent.

Les dispositions des républicains pour garantir Rennes devinrent inutiles. Les Vendéens restèrent quatre jours à Fougères. Ce district, berceau de la conjuration de la Rouarie, renfermait des éléments de royalisme; mais il ne s'y trouvait aucun chef accrédité. Quelques rassemblements obscurs, connus sous le nom de petite Vendée, s'étaient bien formés récemment aux environs de Vitré, entre Rennes et Fougères; mais les chefs vendéens dédaignèrent d'admettre dans leurs rangs des hommes qui n'avaient aucune consistance politique. Fougères fournit cependant quelques renforts. Putaud de la Baronnie, médecin de cette ville, se mit à la tête d'une troupe de paysans et s'atta. cha comme auxiliaire à l'armée catholique: mais l'exemple du Morbihan, de Laval et de Fougères, n'entraîna point la masse de la Bretagne; bientôt étouffées, ces insurrections partielles furent perdues pour les Vendéens. Je ne les indique ici que légèrement, me réservant

d'entrer à cet égard dans de plus grands détails quand je traiterai de la chouannerie.

Ce fut à Fougères que Georges Cadoudal, devenu depuis si fameux, joignit l'armée vendéenne à la tête d'uue troupe de cent cinquante Morbihannais. Dès lors son caractère audaciente et entreprenant s'annonça. Tout jeune et à peine sorti du collège de Vannes, il devint l'un des moteurs des insurrections de son département. Ses premières tentatives ne furent point heureuses. Dès qu'il connut le passage de la Loire, il concut le projet de joindre l'armée catholique. Ce fut à la tête de cette poignée de paysans déterminés, la plupart mal armés, les cheveux épars à la manière des Bas-Bretons, qu'il traversa les forêts, essuyant plusieurs engagements en route, et qu'il arriva à Fougères. Les chefs vendéens firent distribuer à sa troupe des fusils neufs. Georges suivit l'armée jusqu'à Savenay; mais il fut peu remarqué à cette époque.

Le séjour de Fougères fut marqué également par la mort de Lescure et par la douleur qu'en ressentit l'armée. Ce chef célèbre, grièvement blessé à la tête, avait été porté sur un brancard de Varades à Laval; deux cents Vendéens, commandés par le chevalier de Beauvollier, lui servaient d'escorte. Il mourat à Laval le lendemain du jour où il avait encore paru au conseil pour y donner son avis: sa mort ne fut bien coñanue qu'à Fougères. Les cure s'était toujours signalé par son courage et sa modération; aussi laissa-t-il un nom illustre parmi les Vendéens. Fils d'un père prodigue, il fit le meilleur emploi de sa fortune; doux, poli, sensible, il mérita par ses vertus privées et sa bienfaisance les regrets de son parti. Son physique était faible et même efféminé; Les cure prouva néanmoins qu'il peut se trouver dans un corps débile une ame énergique. Intrépide et calme dans les dangers, jamais son courage tranquille ne se démentit. Les Vendéens placèrent son corps dans un cercueil, qu'ils traînèrent avec eux.

L'armée royale partit séparément de Fous gères, en deux colonnes, pour trouver plus fas cilement des vivres, et se réunit le 9 novembre à Dol, où elle prit deux jours de repos. Des charriots couverts, faits à la hâte à Fougères, servirent à transporter les blessés.

Pendant la route se forma la bande noire; ainsi appelée, parce que ceux qui la composaient portaient un crêpe noir au bras gauche, en signe de ralliement. Cette troupe de pillards était conduite par la Bigotiere, Renou et les frères Toutan, tous deux de Loudun, et transfuges du parti républicain: il s'y était joint des Allemands et autres déserteurs étrangers. Ces

hommes commirent tant d'excès, qu'il fut souvent question de les traduire devant un conseil de guerre; mais les circonstances étaient tellement pressantes, que les chefs de l'armée se virent dans l'impuissance d'ordonner cet acte de vigueur; on les força seulement de déposer dans la caisse de l'armée 15,000 fr. qu'ils avaient volés à un curé après l'avoir massacré.

Le jour même de l'arrivée de l'armée catholique à Dol, Freslon et Raoul-Saint-Hilaire, en habits de paysan et accompagnés d'un guide. joignirent l'armée, au moyen des communications établies par Prigent, de Saint-Malo, l'intermédiaire le plus actif qu'il y eût entre le cabinet de Londres et la Bretagne. Prigent luimême, envoyé directement par le ministère britannique, avait débarqué de nuit sur les côtes de Saint-Malo, vers les premiers jours d'octobre. Il s'y était tenu soigneusement caché et n'avait vu qu'un petit nombre de personnes sûres. Chargé de recueillir des notions exactes sur la situation des royalistes, il apprit le passage de la Loire et en rendit compte de suite à MM. de Cray et du Dresnay, le premier commandant de Guernesey, le second charge des affaires militaires de la Bretagne depuis la mort de la Rouarie. D'après le rapport de Prigent, le cabinet de Londres envoya en toute

## 42 GUERRE DE LA VENDÉE.

hâte Saint-Hilaire et Freslon, et ensuite Bertin. de Saint-Malo, avec des dépêches pour les chefs de la Vendée: un chasse-marée jeta les deux premiers pendant la nuit sur la plage de l'anse de Genet d'où ils parvinrent par des communications secrètes au quartier-général de Dol. Ils furent conduits aussitôt devant l'intendan tgénéral et le généralissime, auxquels ils remirent leurs dépêches, signées du comte de Moira, de Henri Dundas et de Pitt. Le conseil fut assemblé aussitôt pour en connaître l'objet. Le ministère britannique réitérait les mêmes demandes que celles qui avaient été précédemment apportées par Tinténiac. Il annonçait en outre des secours prompts et efficaces; il engageait les royalistes à faire une tentative sur Saint-Malo; et dans le cas où cette place serait d'un trop difficile accès, il laissait l'alternative d'une attaque sur les hauteurs de Granville pour favoriser le débarquement. Le conseil vendéen dressa rapidement l'état des besoins de l'armée; il insista particulièrement sur des effets de campement, des artilleurs, de la farine et du riz. Dès Laval la disette s'était fait sentir dans l'armée: les paysans vendéens n'avaient pour toute nourriture que de la galette de bled noir, aliment grossier auquel ils n'étaient point accoutumés et qui occasionnait beaucoup de maladies.

Quant à l'attaque de Saint-Malo, elle fut jugée impraticable, les républicains ayant fait des préparatifs pour s'y défendre : le conventionnel Gilet venait d'approvisionner le fort de Chateauneuf et la citadelle de Saint-Servan. Il fut donc arrêté qu'on se porterait sur Granville; l'on convint également des signaux et du jour de l'attaque. Dans le conseil, présidé par Donissan, le chevalier Desessart rédigea les réponses et la lettre au roi d'Angleterre, que les principaux chefs signèrent individuellement. Les deux émissaires partirent le lendemain à la pointe du our, ayant laissé l'assurance qu'ils arriveraient le même jour à Jersey, pour déterminer le départ de l'expédition anglaise. Tout dans cette affaire importante fut traité avec précipitation et légèreté; on n'eut égard ni aux obstacles ni aux distances, tandis qu'au contraire tous les hasards devaient se calculer, pour assurer l'exécution d'un plan subordonné aux chances des éléments comme à celles des combats.

L'armée royale resta deux jours à Dol; elle semit en marche le 11 novembre, et occupa Pontorson le même jour, après avoir rétabli le pont sur la chaussée de cette ville. Dans la route, les hussards républicains, commandés par Marigny, atteignirent des femmes et quelques trafneurs qui furent massacrés. Un détachement vendéen resta à Pontorson. Lyrot-Lapatrouillère, Verteuil et l'intendant de l'armée, qui étaient à l'arrière-garde, firent couper les chaussées, afin d'arrêter l'ennemi. Le général Rossignol, dont les forces étaient réduites à 12 mille combattants, n'osa point poursuivre les royalistes sans l'armée de l'Ouest, également diminuée de moitié depuis sa défaite et sa réorganisation. La jonction de toutes ces forces ne put avoir lieu que le 17 novembre, à Rennes. Les Vendéens auraient pu sans doute profiter de cet intervalle, mais le destin en décida différemment.

Depuis la victoire de Fougères, le département de la Manche était ouvert aux royalistes. Il n'y avait plus ni bataillons, ni chefs pour la défense de la presqu'île; mais à l'approche du danger et malgré la stupeur générale, les conventionnels Lecarpentier et Laplanche firent sonner le tocsin et tirer coup sur coup le canon d'alarme. Ce mouvement devint bientôt électrique. Administrateurs, hommes, femmes, vieillards, enfants, tout en un instant fut devout pour la république: 12 mille hommes se réunirent à Saint-Lô en vingt-quatre heures, sans armes et sans pain. Cette massene pouvant rien garantir, il fallait une mesure hardie pour sauver Granville: Lecarpentier n'hésite point;

il appelle ce qui restait de troupes disponibles à Cherhourg et à la Hougue, et réunissant près de 4 mille soldats de ligne et quinze pièces de canon, il dirige le tout sur Coutances, et couvre Granville, qu'il déclare en état de siège. Les déhris des troupes battues à Fougères accoururent également à la défense de cette place, où il se forma un conseil défensif. Vu l'état de ses fortifications, Granville ne fut considéré que comme un poste militaire.

Lecarpentier pressait le comité de salut public de faire couvrir la presqu'île. Dès le 7 novembre, les généraux et les commissaires de la Convention avaient arrêté à Rennes, en conseil de guerre, après une longue délibération, que l'armée de l'Ouest se rendrait dans le plus court délai à Fougères par Laval, où se tiendrait encore un conseil de guerre pour régler les opérations ultérieures; il avait été également décidé que le général Peyre prendrait le commandement de la place de Granville, et que le général Sepher, arrivant de Caen avec 4 mille hommes, couvrirait Saint-Lô, ferait replier sur Cherbourg les poudres, les canons et munitions, et couvrirait aussi le Calvados et le département de la Manche, au moyen de quelques renforts réunis à Alençon.

Cete colonne du général Sepher, qui ne tar-

da point à se signaler sous le nom d'armée des côtes de Cherbourg, venait de partir de Caen pour se porter sur Vire.

Lecarpentier ordonna une levée extraordinaire depuis vingt cinq jusqu'à trente ans; et pour remédier au découragement causé par les bruits sinistres et alarmants semés de toutes parts, il fit proclamer la peine de mort contre tout alarmiste: dénomination inventée dans ces temps de crise pour imposer silence à ceux qui osaient publier les revers ou douter des succès de la république.

L'armée royale inquiète, quitta Pontorson et se hata d'éviter les colonnes ennemies en marchant droit sur Avranches, d'où elle pouvait se porter sur Granville et envahir tout le Cotentin par Villedieu. Il lui était également facile de pénétrer dans le Calvados, pays rempli de mécontents.

Précédée par la terreur, elle franchit les abatis, les fossés et tous les obstacles répandus sur sa route; elle investit Avranches dépourvu de remparts et de grosse artillerie. Une garnison, composée de nouvelles levées, abandonne cette ville, qui onvre aussitôt ses portes. Un renfort envoyé pour la secourir, n'ayant pu la sauver, fit une marche rétrograde. Les Vendéens trouverent intacte à Granville cette même

garnison d'Avranches, qu'ils eussent indubitablement massacrée si elle eût osé résister.

Pendant la marche de Pontorson à Avranches, un piquet de cavalerie vendéenne se porta au Mont-Saint-Michel. Les républicains l'avaient évacué avec une telle précipitation, que les royalistes y trouvèrent encoreplusieurs prêtres, qui s'attachèrent pour la plupart à leurs libérateurs, dont ils partagèrent le sort.

A Avranches, le conseil vendéen s'étant assemblé, on y éleva des doutes sur le succès de de l'attaque de Granville : les uns alléguèrent la position de la place et son état de défense; d'autres, la répugnance des Vendéens pour les sièges, leur inaptitude aux attaques régulières. "Temporisons, disaient les plus prudents; fai-» sons une trouée dans la presqu'île et marchons » d'abord à Villedieu; ensuite nous dissiperons » la levée en masse, nous repousserons la divi-» sion républicaine qui vient de Caen et qui est >> trop faible pour pouvoir résister. Alors il nous » sera facile de nous maintenir dans la pres-» qu'île, à la proximité des côtes jusqu'à l'arri-» vée des Anglais. » Mais la crainte d'être enveloppés par toutes les forces ennemies, les promesses de d'Openheim, officier du génie, fait prisonnier à Fougères, qui répondit de la prise de Granville dont il prétendait connaître le côté faible, et surtout l'impatience française, déterminèrent l'attaque.

Laroche-Jacquelein, Stofflet, Desessart, le chevalier de Beauvollier, Villeneuve et d'Autichamp, marchèrent sur Granville avec la moitié de l'armée. Talmont se mit à la tête de la cavalerie, Fleuriot, Rostaing et Royrand restèrent à Avranches, pour couvrir le siège et faire diversion.

Le conseil défensif de Granville ayant été averti, la moitié de la garnison marcha pour défendre les approches de la place. Le conventionnel Lecarpentier était à la tête de la colonne avec le général Peyre qui la commandait; ils avaient du canon, 2 mille hommes, quelques hussards et des gendarmes. On se porta sur la route de Villedieu et d'Avranches. Un corps de réserve se tint à l'embranchement des deux routes; à droite un détachement fut envoyé pour protéger la grève vers le continent et le fort de la Roche-Gauthier qui, n'étant point tenable, resta sans défense.

L'adjudant-général Vachot, avancé sur la route d'Avranche, fut bientôt attaqué par les tirailleurs de Stofflet. Sur le point d'être tourné, il n'eut que le temps de se replier sur la réserve; le détachement placé sur la route de Villedieu en fit autant. On était encore dans le doute si l'on disputerait ou si l'on céderait le passage, lorsqu'une ordonnance vint avertir le général Peyre que la cavalerie vendéenne, s'étant détournée par la grève, avoit culbuté le détachement dirigé sur ce point et s'avançait au trot pour tourner sa colonne : à l'instant même l'ordre fut donné de rentrer dans la place. La retraite se fit sous le feu des batteries, et les troupes, en rentrant successivement, furent réparties sur l'isthme, sur l'esplanade et sur les remparts : en un moment tous les postes se trouverent gardés:

Tandis qu'une division de l'armée royale investissait Granville, 10 à 12 mille Vendéens, à l'instigation de leurs prêtres et de quelques chefs subalternes, s'obstinèrent à rester dans Avranches. On les avait aigris en publiant que les chefs ne voulaient s'emparer d'un port de mer que pour passer en Angleterre et abandonner l'armée: cependant Fleuriot, Lyrot et Roy-. rand parvinrent à faire sortir un détachement qui, marchant sur Villedien, menaça tout le Cotentin. Villedieu fut envahi, malgré quelques patriotes, qui périrent victime de leur intrépidité. Les vainqueurs, pour venger la mort d'un adjudant-général, ancien garde-chasse, qui se nommait Richard, mirent le feu à quelques maisons, brûlèrent les archives de la mu-

nicipalité et ranconnèrent les bourgs voisins. Ils pouvaient de là marcher sur Saint-Lô, pour faire une trouée dans le Calvados: Saint-Lô n'avait ni troupes, ni canons; il n'y avait que des paysans sans armes et point de soldats. Le général Beaufort, chargé de couvrir Cherbourg, pourvut à tout par son incroyable activité et en électrisant la levée en masse. En quinze heures des retranchements furent élevés et tous les passages de la Vire en état de défense. Enfin, après avoir réuni 3 mille hommes de troupes réglées, ce général appuyant sa droite à Saint-Gilles, poussa ses avant-postes à Marigny, sa cavalerie postée dans la plaine en face la redoute de Gonfaleurs, attendait de pied-ferme l'ennemi sur ce point, qui était le seul où il pût se déployer. Malheureusement le soldat n'avait de vivres que pour quatre jours : le général Beaufort voulait absolument attaquer; les commissaires de la Convention s'y opposèrent. Tout alors dépendait des hasards qui pouvaient éterniser tant de calamités; aussi l'armée royale, garantie d'un côté par la diversion de Villedieu. n'ayant sur ses derrières qu'un ennemi imprévoyant et encore abattu, attaqua sans hésiter Granville.

Deux prisonniers républicains envoyés comme parlementairés, se présentèrent aux postes avan-

cés de la ville; ils remirent deux sommations, l'une au commandant de la place, l'autre aux officiers municipaux. Les chefs royalistes, au nom de Louis XVII, rendaient les commandants et les officiers de la garnison responsables des malheurs qui allaient fondre sur les habitants de Granville. Leur sommation aux officiersmunicipaux était encore plus menaçante. En voici la substance : « Les généraux de l'armée » catholique et royale préfèrent la conquête des » cœurs à celle des villes; ils ne demandent » qu'à épargner le sang français. Ouvrez vos » portes sans résistance : un peuple d'amis en-» trera dans vos murs avec la branche d'olivier, » pour y faire régner, à l'ombre de l'autorité » royale, l'ordre, la paix et le bonheur que vos » tyrans vous promettent en vain. Evitez les » malheurs d'une résistance inutile; songez » qu'un fer vengeur arme nos bras; songez que » les indomtables habitants de la Vendée, » vainqueurs et destructeurs des garnisons de > Valencienne et de Mayence sont là , et qu'ils » peuvent s'ouvrir un passage par le fer et par » lefeu. Tous les vôtres qui sont nos prisonniers, » ôtages de ceux que nous vous envoyons comme » parlementaires, répondront sur leurs têtes du » retour de leurs camarades..... Si dans une » heure précise nous n'avons reçu de vous au» cune réponse, le canon vous annoncera que » ces mêmes prisonniers ne sont plus...(1).»

Ces menaces furent inutiles; de pareils sacrifices ne coûtaient rien alors à la fureur des partis : les républicains ne daignèrent pas même répondre, et des deux côtés on ne songea plus qu'à combattre. Les remparts de Granville commencèrent le feu, et les batteries des royalistes, placées sur les restes du fort Gauthier, ripostèrent aussitôt. Leur cavalerie occupa les hauteurs du faubourg Saint-Nicolas; l'infanterie se jeta rapidement dans les maisons de la rue des Juiss, placées immédiatement sous les murs de la ville. C'est de là qu'à travers les lucarnes et les toits un nombre infini de tirailleurs firent pleuvoir une grèle de balles sur les canonniers républicains, forces de se découvrir pour servir leurs pièces. Maîtres du faubourg, les Vendéens se glissèrent au pied des murailles et montèrent à l'assaut : le feu redoubla. Clément Desmaison, officier municipal, fut tué sur les remparts, à la tôte des patriotes dont il animait le courage. Sa mort ayant amené un instant de confusion, l'on craignit que le désordre ne se répandit dans la ville; ce qui obligea Lecarpen-

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justifica-

tier à faire une proclamation sévère pour en imposer aux lâches et aux traitres.

L'ennemi cependant faisait très peu de progrés; il ne pouvait gravir des murs que défendait le feu le mieux soutenu. Les assiégés conservaient une intrépidité héroïque, et les blessés encourageaienteux mêmes leurs camarades; partout les canonniers de la marine portaient le carnage et la mort, et ne répondaient aux cris de vive Louis XVII que par des coups redoublés. On voyait des femmes, des enfants transporter les boulets et la mitraille des magasins de l'esplanade aux batteries de l'isthme. Etonnés d'une telle résistance, les royalistes se retranchèrent dans les faubourgs pour se mettre à l'abri du feu des assiégés, et bientôt les soldats, et surtout les canonniers patriotes, tombèrent sans qu'on pût juger d'où partaient les coups qui leur donnaient la mort. L'attaque et la défense se prolongèrent jusqu'à la nuitavec une égale fureur. Le conseil défensif était en permanence et semblait craindre que les fau. bourgs, qui servaient d'asile aux assaillants, n'entrainassent, en favorisant un assaut de nuit, la perte de la place.

Après une longue délibération, Lecarpentier proposa le sacrifice d'une portion de Granville pour en sauver le reste; mesure extrême dont

l'ordre fut à l'instant donné. On dépava les rues: hommes, femmes, enfants, tous les bras furent indistinctement employés. Les bombes et les boulets rouges dirigés sur les faubourgs, ne répondent point assez vite à l'impatience des républicains; l'adjudant-général Vachot s'élance, à la faveur des ténèbres, la torche à la main, à la tête de quelques soldats intrépides. Bientôt la flamme petille, et les Vendéens se trouvent forcés d'abandonner un poste d'où le feu d'une artillerie formidable n'avait pu les chasser. Quelques imprudences dans l'exécution de l'incendie et la violence du vent du nordouest qui s'éleva tout à coup, firent bientôt craindre que la ville entière n'eût le sort des faubourgs.

Déjà des masses de fumée, des tourbillons étincelants s'élevaient au-dessus des remparts; des gerbes de feu couvraient les toits; Granville offrait partout l'image d'une irruption volcanique, dont les flammes menaçaient de tout dévorer. Dans ce moment terrible, les assiégés placés dans une ville étroite entre la mer et le feu, prennent la résolution de passer à travers les flammes pour se précipiter, le fer à la main, sur l'ennemi. Avant d'user de ce moyen désespéré, on tente d'arrêter les progrès du feu. L'on vit alors ces mêmes soldats

qui étaient restés sans nourriture depuis le commencement de l'attaque, déposer leurs armes pour combattre et arrêter l'incendie. Ils montrèrent dans cette lutte nouvelle la même intrépidité: la ville est préservée de la communication des flammes, malgré l'ennemi qui, revenu d'un instant de stupeur causé par l'aspect de la désolation générale, se détermine à livrer un second assaut. Laroche-Jacquelein et Stofflet parcourent les rangs, trouvent les esprits abattus, et cherchent en vain à les ranimer par l'espoir de la victoire; leurs ordres sont à peine écoutés. L'évêque d'Agra revêt alors ses habits sacerdotaux, et, le crucifix à la main, il multiplie ses exhortations au nom de la foi catholique et de la royauté. Le fanatisme paraît réchauffer le courage des soldats; les chefs en profitent et donnent eux-mêmes l'exemple, en se mettant à la tête des plus courageux qui les suivent. On attaque de nouveau du côté de l'isthme et par la Grève; les uns filent sur les remparts, les autres s'approchent des palissades; le roc même est gravi par plusieurs. Les batteries et les tirailleurs secondent l'attaque; mais partout les républicains se défendent avec une égale bravoure; le canon de la place démonte quelques pièces des assaillants, et le feu des remparts porte la mort dans leurs rangs,

découragés. Les chefs provoquent en vain une attaque générale; les braves marchent seuls; on refuse bientôt de combattre, et tous abandonnent leurs postes, après un siège de vingthuit heures, laissant les faubourgs et la Grève couverts de quinze cents morts ou mourants. Partout on voit des canons sans affûts, la terre couverte de drapeaux en pièces, d'armes brisées, de cadavres dont les membres épars sont à demi brûlés. Plusieurs victimes périssent encore sous les décombres embrasés; Lemaignan, membre du conseil supérieur, dont le bras droit a été emporté d'un coup de canon, expire faute de secours ; le chevalier de Brauvollier, Guien de Montreuil etPerault, sont blessés grièvement. Les Vendéens aigris par leurs prêtres contre leurs chefs et par tout ce qui s'offre & leur vue, s'éloignent la rage dans le cœur; la plus vive fermentation les agite; tantôt ils s'arrêtent, tantôt ils courent en désordre, s'assemblent en tumulte, déplorent amèrement leur sort, et accusent hautement ceux qui les ont arrachés à leurs ravins, à leurs champs fertiles. « Au moins, s'écrient quelques furieux, » nous pouvions, après un échec, braver la » rage de l'ennemi; nous trouvions un asile et » des secours. Ici nous ne voyons qu'une plage » stérile, un pays dévorant et la mort. Puisse

» la foudre écraser les conseillers perfides qui, » dans leur folle ambition, nous ont tous pous-» sés à notre perte. » De tous côtés on n'entend qu'invectives et menaces; les ordres des chefs ne sont plus écoutés; en vain ces derniers cherchent-ils à calmer cet esprit de révolte. « Encore un moment de persévérance, » et nous trouverons, disent-ils, le salut sur ce » rivage. La Providence nous secondera; la » flotte anglaise couvre les mers; des secours » vont arriver. Qu'avons-nous à craindre? Ici » nul ennemi n'ose combattre en rase cam-» pagne; cette presqu'île est féconde, sa posi-» tion est heureuse, et nous pourrons nous y » maintenir, en attendant les renforts qui as-» sureront nos succès. » Tels étaient leurs discours, auxquels on ne répondait que par des plaintes amères et des cris de rage. Une seule volonté bientôt se manifeste, elle est tumultueuse, mais énergique. Tous veulent à tout prix regagner la Vendée, tous promettent de surmonter les obstacles qui s'opposeraient à ce retour; un grand nombre abandonne ses chefs pour suivre ses prêtres; l'armée se divise, elle allait se désorganiser entièrement, lorsqu'il se fit tout à coup, dans ce qui restait, un moment de silence; quelques voix en profitèrent pour réclamer l'attention : la multitude écoute i

on entend d'abord distinctement ces mots: fuite, désertion, trahison. Les noms de Talmont, de d'Autichamp, de Beauvollier, de Donissant, de Solérac, sont ensuite répétés: « Ils ont quitté l'armée, ils gagnent la plage, » ils vont s'embarquer et fuir en Angleterre. » Voilà ce dont on les accuse hautement. Des cris d'indignation et de rage succèdent; ce n'est plus une armée, c'est une horde déchaînée, furieuse, en pleine révolte contre ses chefs; Laroche-Jacquelein lui-même est méconnu. Un simple garde-chasse, Stofflet, conserve seul de l'ascendant sur cette multitude séditieuse; les autres chefs intimidés n'osent plus commander à leurs soldats. Ceux-ci se groupent, se séparent pour se rassembler encore. Talmont, regardé comme l'instigateur de la fatale transmigration, n'est plus aux yeux des Vendéens qu'un lâche déserteur. On répète partout qu'il veut fuir sur un bateau; que cent louis et ses plus beaux chevaux ont été offerts et refusés. Les avis extrêmes sont seuls écoutés. Par une espèce d'esprit de vertige, on allait s'entre-tuer, lorsque Stofflet, à la tête d'un piquet de cavalerie, accourt et trouve en effet Talmont près de quitter le rivage. Il veut à l'instant le faire saisir; ses cavaliers n'osent porter la main sur le prince; il fond alors sur

eux le sabre à la main, et les force d'exécuter son ordre. Le prince est désarmé, un détachement l'entoure, le ramène au camp avec les autres chefs qui l'avaient suivi. Stofflet parvient à le garantir de la fureur de l'armée, en faisant serrer les rangs de la troupe qu'il commande. Dans quelques groupes les esprits sont encore exaspérés, mais le désarmement du prince, sa situation humiliante, calment la fermentation, et cet exemple de sévérité inspire à la multitude un sentiment de pitié qui remplace tout à coup la fureur. Talmont et les autres chefs parviennent à se faire entendre. « Ils n'avaient vonlu » passer à Jersey que pour presser l'arrivée des » secours d'Angleterre, et en attendant l'issue » de l'expédition, sauver un grand nombre de » Yendeennes. Du reste, ils protestent qu'ils » vaincront ou mourront avec leurs compa-» gnons d'armes. » A l'instant où la multitude: commençait à s'appaiser, Laroche-Jacquelein paraît accompagné de ces mêmes Vendéens. qui s'étaient séparés de l'armée pour suivre! leurs prêtres. Il adresse à tous une harangue courte, mais énergique, les menaçant d'abandonner le commandement dans le cas où leur. insubordination continuerait. La fermeté de ce jeune guerrier , sa mâle éloquence , font verser aux soldats des larmes de repentir. Le curé de

Saint-Laud, quoiqu'il eût lui-même suivi Talmont, acheva par ses exhortations pathétiques de calmer les esprits, en les ramenant à l'obéissance. Presque tous reprirent leurs rangs, et l'armée se mit en marche dans le plus grand ordre.

En s'éloignant du rivage, les royalistes perdirent à jamais l'occasion d'acquérir par la ionotion des forces anglaises la consistance politique et militaire qui pouvait les sauver. Alors les secours de l'Angleterre étaient réels, et l'expédition n'attendait plus qu'un vent favorable. Les éléments seuls se jouèrent des combinaisons les plus sages, et trompant les espérances des royalistes, ils causèrent leur raine. Pour remonter à la source de ces tentatives si longtemps infructueuses, il me faudra suppléer, ocmme j'y suis souvent forcé dans cette histoire, par des notions secrètes, mais sûres, aux lacunes qui résulteraient nécessairement de la stérilité des mémoires et des journaux du temps.

Lorsque Prigent eut facilité la communication de Saint-Hilaire et Freslon avec l'armée royale, il se hâta de quitter les côtes de Saint-Malo, et passa de Jersey en Angleterre pour y rendre compte du résultat de sa mission. Le cabinet de Saint-James lui fut ouvert, et Pitt

lui accorda une longue conférence. Prigent donna toutes les notions qu'il avait acquises sur la situation intérieure de la France, sur la position, sur les malheurs et les ressources de l'armée vendéenne. Le roi d'Angleterre et ses ministres. Pitt et Henri Dundas, tinrent un conseil privé, où il fut résolu que l'on enverrait aux royalistes de France de prompts secours en tout gente. Lord Moira, nommé général en chef de l'expédition, et l'amiral Macbride, commandant de l'escadre, ne recurent les ordres du roi que le 17 novembre. Lord Moira avec une diligence extraordinaire, rassembla à la hâte plusieurs régiments; il organisa des compagnies d'artilleurs français, et s'entoura de quelques émigrés bretons qui 800naissaient les localités. En peu d'heures, soluente navires de transport et vingt vaisseaux de ligne abondamment pourvus de munitions de tous genres, furent charges de troupes. Pitt, après avoir donné de nouvelles instructions à Prigent, lui recommanda verbalement de rejoindre les chefs vendéens, pour les présser de favoriser le débarquement sur les points indiqués. Prigent fut chargé en outre de donner l'assurance positivé que l'armement était prêt, et n'attendait que la présence des royalistes sur la côte. Lord Moira lui donna les mêmes

instructions. L'expédition n'attendait à Portsmouth qu'un vent favorable. Prigent, Bertin et Dufour, partis d'Angleterre du 6 au 7 novembre, n'arrivèrent près de Dol qu'après l'attaque de Granville, et ne purent parvenir à l'armée vendéenne faute de guides. Dans l'intervalle, Saint-Hilaire et Freslon arrivèrent de Dol en Angleterre, mais des obstacles imprévus avaient retardé leur retour jusqu'au 25 novembre. Ils communiquèrent les signaux convenus et indicatifs des points favorables au débarquement. Lord Moira, contrarié par les vents, ne put mettre à la voile que le premier décembre. D'après les avis apportés par les émissaires, la flotte longea pendant plusieurs jours la côte de la presqu'île Normande; mais aucun signal ne la mit en mesure d'effectuer la descente. Le retour d'un aviso expédié à l'amirauté, rapporta au général en chef l'ordre de gagner la rade de Guernesey. Plusieurs émissaires furent encore expédiés sur les côtes de Bretagne. On apprit bientôt que les royalistes avaient échoué devant Granville. Quelques journaux français parvenus à lord Moira, et contenant la nouvelle de la marche d'une colonne de Vendéens sur Caen, abusèrent ce général, qui remit à la voile, et longea de nouveau les côtes de Normandie. A son départ,

lord Moira forma un état-major de quelques officiers bretons et normands, dont les connaissances locales et les notions particulières pouvaient lui devenir utiles. Deux aides-decamp, un secrétaire, et un quartier-maître général composaient ce petit état-major auxiliaire. Quoique séparé d'une partie de sa flotte (la rade de Guernesey n'étant déjà plus tenable), lord Moira reparut, mais inutilement, devant les côtes de France. Ses émissaires ne pouvant communiquer qu'avec peine, lui firent parvenir, vers le commencement de janvier, la nouvelle de la défaite des royalistes, et de l'entier anéantissement de leurs projets. Sa flotte regagna les ports d'Angleterre. Tel fut le sort de cette expédition, bien plus célèbre par ses promesses que par les services qu'elle rendit au parti royaliste.

## LIVRE XI.

Bataille d'Antrain. — Dispersion des colonnes républicaines. — Attaque d'Angers. — Batailles du Mans et de Savenay. — Défaite des Vendéens. — Supplice du prince de Talmont.

L'ARMÉE catholique, pressée de regagner les bords de la Loire, rallia tous ses détachements, et se dirigea tout entière sur Pontorson, abandonnant ses blessés et quelques femmes dans les hôpitaux d'Avranches, où les républicains les égorgèrent sans pitié.

Le général Tribout, arrivé de Dinan, défendait le seul passage qui restat aux royalistes dans leur marche rétrograde; mais au lieu de faire filer ses équipages sur les derrières et de prendre position au Tertre, où un seul bataillon suffirait pour arrêter une armée, ce général s'engagea imprudentment avec un train considérable dans Pontorson même. Cette ville n'a qu'une seule rue; Bonin l'attaqua avec l'avantgarde. Au premier feu la confusion fut telle parmi les patriotes, que le pont au Beau, soutenu par le feu du Tertre, n'en fut pas moins

forcé par quatre cavaliers vendéens. Les républicains n'opposèrent qu'une résistance tardive; ils soutinrent plusieurs charges depuis quatre heures du soir jusqu'à neuf heures. Dans cette affreuse mêlée, la baïonnette fut la seule arme dont on se servit. Tribout se retira en désordre, après avoir perdu ses canons, ses bagages et ses drapeaux. En forçant Pontorson, l'armée royale s'ouvrait les portes de la Bretagne; précédée par la terreur, elle rentra le 19 novembre dans la ville de Dol sans rencontrer d'obstacles. Ainsi furent déjouées toutes les mesures prises par les républicains pour l'envelopper et l'exterminer dans la presqu'île. Leurs espérances à cet égard étaient consignées dans les dépêches même des commissaires conventionnels au comité de salut public. « Les » armées de Brest et de l'Ouest sont réunies, » écrivaient-ils: elles marchent contre les re-» belles qui, cernés de toutes parts, ne peu-» vent pénétrer au nord de Granville. Du côté » de l'ouest, la mer les arrête, ainsi que les » forces placées à Saint-Malo, Dol et Dinan. » Au midi, les deux armées réunies vont leur » couper toute retraite. Les troupes du Calva-» dos rapprochées maintenant de Vire, Ville-» Dieu et Mortain, nous assurent à l'est un » point respectable de défense. » La Conven-

tion était donc loin de croire que l'ennemi, repoussé de Granville, pût jamais rentrer triomphant dans la Bretagne. Soit lenteur ou défaut de précision de la part des généraux républicains, soit que les Vendéens eux-mêmes eussent trompé tous les calculs par leur incroyable activité, quatre jours leur suffirent pour entrer dans le Cotentin, envahir Avranches et Ville-Dieu, assiéger Granville, forcer Pontorson, et menacer le reste de la Bretagne; au contraire, la division des côtes de Cherbourg, si impatiemment attendue, n'atteignit Coutances que le lendemain du siège de Granville. Au lieu d'aller en avant, Sépher qui la commandait rétrograda vers Saint-Lô. Il fallut pour donner de l'activité à cette division que les commissaires conventionnels destituassent Sépher, qui, de maître tailleur, était devenu général. Cet homme inexpérimenté éludait la jonction avec l'armée pour ne point rester subordonné à Rossignol. Ce dernier encourut et mérita de même le reproche d'inactivité, les deux armées républicaines ne s'étant point réunies à Antrain le 15 novembre, ainsi que l'avait décidé le dernier conseil de guerre tenu à Rennes. Sans ce retard, tous les mouvements eussent été sans doute ponctuellement exécutés tant au nord par la colonne de Cherbourg, qu'au midi par les deux armées réunies, et alors on eût pu, en resserrant les royalistes dans la presqu'île, les attaquer avec avantage, et selon toute apparence les anéantir entièrement.

Cependant les deux armées républicaines marchaient à grandes journées pour leur couper le chemin, et croyant que, l'ennemi se portait à Fougères, quelques colonnes filèrent de ce côté; elles n'y trouvèrent que des blessés et des traineurs. Quelques volontaires indisciplinés ayant essuyé quelques coups de fusils dans les rues de Fougères, exercèrent contre ces malheureux une vengeance cruelle. Ils égorgèrent les blessés dans leurs lits, et firent éprouver à plusieurs femmes vendéennes le traitement le plus barbare. Au milieu de toutes ces horreurs, on aime à trouver un beau trait. Une de ces femmes, jeune, intéressante, éplorée, supplie un capitaine de canonniers de lui donner la mort. Le militaire la couvre de sa redingotte, met le sabre à la main pour écarter tout ce qui veut lui faire quelqu'insulte, et lui sauve l'honneur et la vie.

Bientôt l'armée républicaine tout entière revint à Antrain. Les divisions des généraux Marceau, Boucret, Chambertin, Muller et Kléber y arrivèrent successivement dans un

grand désordre, causé par une marche pénible et par la rigueur de la saison. Toute l'armée se mit en marche pour Avranches, dans l'intention d'achever d'exterminer les royalistes dont on croyait la dérouté complète, d'après la nouvelle de la glorieuse résistance de Granville. Des trois chemins qui conduisent d'Antrain à Avranches l'on prit celui de Fougères, quoique le plus long. L'adjudant-général Chanibertin, qui commandait une colonne d'avant-garde, fila seul sur la route de Pontorson, et revint bientôt sur ses pas, sous prétexte qu'un des ponts était coupé. Forcé, par ce mouvement rétrograde, de suivre les autres colonnes de l'armée, l'avant-garde devint l'arrière-garde: tout concourut à augmenter la confusion et le désordre. Le 16 novembre, à minuit, les soldats qui avaient échappé au carnage à Pontorson ; vinrent se réfugier au camp et y semer l'alarme. On les signala d'abord comme des laches; on alla même jusqu'à leur refuser des vivres : mais on sut bientôt qu'ayant fait une défense honorable, la plupart avaient peri les armes à la main, quoique abandonnés de leurs principaux officiers. Alors ces derniers devinrent seuls l'objet de l'indignation de l'armée, et le général Tribout fut destitué. Dans la crainte d'êtré attaqué par un ennemi victorieux, la générale se

fit entendre, et l'armée s'entourait déjà de retranchements, lorsque on apprit qu'au lieu de prendre la route de Fougères, les royalistes s'étaient portés à Dol. Alors l'armée entière se dirigea de ce côté, non en masse, mais séparément: tant de honteux revers n'avaient pas encore suffisamment éclairé sur le véritable moyen de vaincre.

La fatigue d'une marchepénible avait fait négliger à l'ennemi la garde des approches de Dol; un espion vint en prévenir le général Marigny, qui était posté à Sacé avec quinze cents hommes de troupes légères : d'après son rapport, on devait pénétrer aisement à Dol, et trouver à la porte du quartier-général un fourgon à six chevaux sous une faible escorte : « Ce » fourgon renfermait beaucoup d'or et d'argen-» terie d'église. Il était facile de s'en emparer » pendant que l'armée royale était plongée dans » le sommeil. » Digne émule de VV estermann, aussi brave que lui, avide de richesse, Marigny s'avance à la tête de soixante cavaliers seulement. Il répond royaliste au qui vive, égorge les avant-postes, sabre tout ce qu'il trouve sur son passage et pénètre dans quelques maisons de Dol, où plusieurs Vendéens passent, par un prompt et cruel réveil, du repos à la mort. Ces malheureux, prenant les cavaliers de Marigny

pour les transfuges qui combattaient avec eux, leur reprochaient amèrement leur perfidie. Revenus de leur première surprise, les Vendéens coururent aux armes, se rallièrent, et voyant qu'ils n'avaient à faire qu'à un petit nombre d'ennemis, tombèrent à leur tour sur les républicains, qui ne songèrent bientôt qu'à la retraite. Marigny eût été lui-même victime de sa témérité, sans un renfort de cavalerie, qui vint à propos pour protéger sa rentrée. Sa petite troupe, ivre de joie et croyant tenir le trésor de l'armée royaliste, ramenait en triomphe une énorme guimbarde à six chevaux. Elle se hatade demander le partage; mais elle eut, comme Marigny, la douleur de ne trouver dans ce prétendu trésor que des objets d'une très mince valeur. Ses soldats furent bientôt consolés par l'idée d'une expédition plus heureuse. Cette surprise donna l'éveil aux Vendéens. Laroche-Jacquelein les exhorte à plus de vigilance et leur annonce une attaque prochaine, tellement sérieuse, qu'il en fait dépendre le sort de l'armée; ensuite il les divise pour faire face de deux côtés.

La position de Dol présente un angle, formé par les routes d'Antrain et de Pontorson, postes qu'occupaient les républicains. La marche de ces derniers se dirigeait à la fois sur Dol, par

les deux routes, qui se rapprochent tellement, que chacune des colonnes pouvait secourir l'autre. Le gros des deux armées s'avançait entre Dol et Antrain, tandis que les avantgardes, sur la route de Pontorson, entamaient le combat. Westermann, à la tête de celle des républicains, était déjà en vue des avant-postes royalistes. Toujours pressé de combattre, il commence l'action sans attendre la division Muller, qui devait le soutenir, et sans s'être même donné le temps de ranger sa troupe en bataille. Six mille Vendéens, commandés par Beauvollier, Fleuriot, Rostaing, Bernard de Marigny, Saint-André et de Hargues, lui étaient opposés. Ils répondirent par un feu soutenu et des plus meurtriers, mais sans pouvoir empêcher les républicains de former leur ligne. Ceuxci, quoique soutenus par la division Muller, allaient céder, lorsque Marceau arrivant avec sa colonne, rétablit le combat, qui devint bientôt général entre les deux grandes routes. Les renforts arrivaient successivement aux deux partis. Il était alors huit heures du matin. Tout à coup le ciel s'obscurcit tellement, que l'on ne se voyait point à deux pas les uns des autres. Ce phénomène frappe d'étonnement les deux armées: les soldats restent d'abord immobiles; puis, dans la crainte d'être surpris, ils poussent

des cris effrayants. Celui qui ne répond pas juste au qui vive, ami ou ennemi, est à l'instant égorgé; les coups sont portés au hasard, et pendant une demi-heure l'on s'entre-tue sans se reconnaître. L'arrière-garde des royalistes, saisie d'une profonde terreur, finit par se réfugier en désordre à Dol, tandis que des deux côtés les corps d'armées restaient fermes à leurs postes, soit que cette immobilité fût l'effet de la crainte ou celui du courage. Aussitôt que l'obscurité fut dissipée, les patriotes reprirent l'avantage sur la gauche, repoussèrent Stofflet, qui était retranché dans un bois avec deux pièces de canon, et le forcent à se refugier à Dol, où il sème l'alarme, annonçant partout la perte de la bataille. Dix mille femmes éplorées, un grand nombre de prêtres, tous ceux qui avaient fui le combat, chercherent leur salut dans la fuite. La confusion fut telle, que les hommes et les chevaux s'écrasaient mutuellement au milieu des bagages. L'adjudant Richard - Duplessis, madame Bonchamp, qui suivait l'armée, l'intendant-général et quelques braves firent tous d'inutiles efforts pour rallier les fuyards: deux pièces de canon dirigées contre eux ne purent même les arrêter. Les prêtres de la Vendée s'arment alors des signes de la religion et exhortent les femmes à ranimer le courage de

leurs époux. Ce sexe faible s'électrise et s'enflamme, reproche aux fuyards leur lacheté, les renvoie au feu après leur avoir distribué des cartouches. A la voix des veuves Bonchamp et Lescure, qui demandent vengeance, les Vendéens qui ont fui, ressaisissent leurs armes et retournent au combat.

Tandis qu'à Dol on croyait tout perdu. Laroche-Jacquelein et Talmont gagnaient par des chemins de traverse la route d'Antrain, où l'ennemi était en force. De Hargues et Saint-André avaient péri les armes à la main; la retraite de Stofflet, la fuite de l'arrière-garde pouvaient entraîner une déroute générale; mais l'impulsion de Dol se communiquant à l'armée, tous jurent de vaincre ou mourir. Les munitions ayant manqué, plusieurs cavaliers courent à Dol chercher des vartouches. Déjà les femmes vendéennes se disposaient à en pourvoir l'armée; on prit jusqu'à celles des royahistes qui n'étaient point sur le champ de bataille. Dans l'intervalle, Laroche-Jacquelein qui avait ordonné de ne tirer qu'à bout portant, fit faire un mouvement à son aile droite. Marceau et Westermann, trompés par le silence de l'ennemi, le croyaient en pleine retraite, sans oser néanmoins le poursuivre. Laroche-Jacquelein, profitant habilement de leur incertitude, prit

une position plus avantageuse pour fondre ensuite avec fureur à la tête d'une colonne redoutable sur les républicains, qui furent à leur tour mis en fuite. Talmont se signala par des prodiges de valeur, qui firent oublier son projet de retraite en Angleterre. La division Marceau avait alors épuisé toutes ses munitions, et aux approches de la nuit une multitude d'officiers se trouvait déjà hors de combat , sans que cette bataille, quoique sanglante, eût été décisive. Les républicains s'arrêtèrent en avant d'Antrain, où ils prirent position. L'armée catholique rentra à Dol processionnellement avec ses prêtres, rendant grâces à Dieu de l'avantage qu'elle venait de remporter. Laroche-Jacquelein eut la générosité de l'attribuer à la bravoure de Talmont. De part et d'autre on passa la nuit sous les armes. Les Vendéens avaient pour eux un premier gage de la victoire et la nécessité de l'obtenir entière et décisive. Les patriotes avaient de meilleures positions, les moyens de rallier des secours près de les soutenir; ils-avaient d'ailleurs à leur tête beaucoup d'officiers d'un courage éprouvé. Les retranchements élevés des deux côtés de la ville d'Antrain se liaient de droite et de gauche aux routes de Dol et de Pontorson; deux bataillons devaient les défendre, et au besoin protéger la retraite. Le feu croisé

de deux pièces de canon foudroyait l'entrée du pont de la route de Dol. Le jour parut sans que des deux côtés on eût osé reprendre l'offensive. Les républicains restaient dans leurs lignes en avant d'Antrain; les royalistes conservaient également leur position, Westermann, toujours à l'avant-garde, s'indignait de ne pouvoir attaquer: mais un ordre supérieur enchaînait sa bravoure imprudente. Il était plus de midi que rienn'annonçait encore une bataille, lorsqu'une vive canonnade avertit tout à coup l'armée républicaine que Westermann était aux prises avec l'ennemi. En effet, Laroche-Jacquelein, fatigué de l'incertitude de sa position, craignant également le découragement des siens et l'arrivée des renforts républicains, venait de seconder l'impatience de tous en donnant le signal du combat. Aussitôt le général Rossignol donna l'ordre à quelques troupes légères de sortir de la ligne pour soutenir l'avant-garde. Les commissaires et les généraux s'étaient portés en avant et virent bientôt l'armée royale hors de ses retranchements, abandonnant les hauteurs pour fondre sur Westermann et l'envelopper. Déjà ce général avait cédé à l'impétuosité d'une première attaque, lorsque l'adjudant-général Chambertin, volant à son secours, s'engagea sans canon contre une artillerie formidable

Bientôt accablé, il se replie en désordre sur les colonnes de derrière. Rossignol, faisant toujours les mêmes fautes, n'envoyait que des corps détachés, qui étaient successivement repoussés; néarmoins tout le gros de l'armée rallié sur une hauteur, pouvait y défier l'ennemi, lorsqu'une terreur panique s'empare de quelques bataillons de volontaires, qui entraînent bientôt toute la masse vers Antrain. Rossignol, constamment à la tête de l'armée, aidé par les commissaires Bourbotte et Prieur, fait d'inutiles efforts pour arrêter les fuyards. « Soldats, leur crie Rossi-» ghol, vous allez dire que vos généraux vous » trahissent; mais c'est vous qui refusez de vous » battre: si la victoire nous est arrachée, votre » lacheté seule en sera la cause. » Les coups de canon des revalistes accéléraient la retraite des patriotes; accablés de fatigue et de faim, ils se répandirent dans les maisons et dans les cabarots de la ville, au lieu d'en défendre les retranchements. La cavalerie, resserrée dans des chemins creux et étroits, ne pouvait manœuvrer et n'osait charger un ennemi victorieux. Poncelet, officier de hussards, tenait ferme dans un défilé, à la tête de douze braves. Sa valeur protégea un instant la fuite de l'armée : mais une balle lui fracasse le crâne; il veut encore se défendre. Après l'abandon de ce poste, rien ne

put arrêter le torrent. La déroute fut telle, que les vainqueurs entraient pêle mêle dans Antrain avec les vaincus; ils égorgeaient dans les rues et même dans les maisons ceux qu'ils ponvaient atteindre et qui n'opposant qu'une résistance inutile, préféraient la mort à une fuite honteuse. La cavalerie vendéenne poursuivit aussi les fuyards et s'empara d'une partie des bagages qui filaient déjà sur la route de Rennes, précédés d'une grande quantité de charrettes chargées de blessés. On s'était battu pendant vingtdeux heures. Le besoin de repos arrêta les royalistes à Antrain, où ils se livrèrent sans trouble à la joie causée par une victoire qui leur rapper lait d'anciens succès. Quant aux vaincus, malgré l'obscurité de la nuit, ils filèrent sur Rennes pour s'y mettre en sûreté. Les commissaires conventionnels, les généraux, les corps même qui cherchaient à se rallier, tout fut entraîné. Rennes vit avec consternation rentrer dans le plus affreux désordre une armée qui avait fait concevoir les plus belles espérances. Au lieu de prendre une position avantageuse, les républicains ne pensèrent qu'au moyen de rallentir la marche de l'ennemi, en ouvrant de larges tranchées sur la route. Les blessés, les approvisionnements et les munitions se portèrent sur Nantes. Si les Vendéens se fussent présentée en

ce moment, c'en était fait de l'ancienne capitale de la Bretagne, et peut-être de toute la province. Des révoltes partielles éclataient chaque jour dans le Morbihan, où tout tendait à former une Vendée bretonne; mais un renfort de quinze cents hommes suffit pour étouffer ces ferments séditieux.

Tant de faits d'armes différents, tant de motifs de crainte pour les uns et d'espoir pour les autres, tant de marches et de contre marches dans une saison rigoureuse, à travers des communications difficiles, tant de confusion et d'alarmes, et plus encore la rapidité des évènements, ne faisaient qu'épaissir le voile qui couvrait toutes les causes, toutes les circonstances de cette guerre intestine. Le comité de salut public lui-même ignorait au juste le véritable état des choses; beaucoup d'échecs lui furent cachés, quoiqu'il eut envoyé l'adjudantgénéral Rouyer pour surveiller les généraux, et que Prieur de la Marne eût été en même temps chargé de diriger les opérations. « Nous » nous plaignons, écrivit le comité à Prieur, " de ce que les autres représentants, sans con-» fiance dans les succès qui pourraient s'obte-» nir, incertains et tremblants pour les me-» sures que les circonstances nécessitent, di-» visent toujours les forces qui ne devraient » agir qu'en masse. Trop indulgents pour les » officiers et les chefs militaires, ils ne mon-» trent point assez d'énergie. Nous espérons » qu'avec ton âme de feu, ton éloquence mili-» taire et ton patriotisme prononcé, toi seul » pourras réparer tant de fautes. »

Le comité n'ignorait pas que les malheurs de cette guerre alimentaient la haine qu'on lui vouait, comme au régulateur impitoyable d'une révolution dévorante. Barère, après un assez long silence sur les évènements de la Vendée. apostropha les ennemis de la puissance révolutionnaire. « J'entends ici le cri de ces fron-» deurs éternels : pourquoi perdre tant de » temps? Pourquoi les brigands ne sont-ils pas » attaqués et détruits? Pourquoi? parce que » chaque ville, chaque commune veut une » armée, et que chaque département au lieu » de se défendre, envoie une députation à » Paris. Improbateurs malveillants! n'est-il pas s absurde de vouloir qu'on fasse des attaques » en masse et sur le champ, tandis que les » forces sont encore disséminées?... Les opéprations de la guerre sont-elles autre chose » qu'un enchaînement de malheurs qui déso-» lent l'humanité? Le vrai courage ne verse » pas des larmes stériles, ne pousse pas des » cris impuissants; il calcule froidement les

» moyens d'attaque et de défense; il prépare » les succès, et laisse bourdonner autour de » lui ces frélons inutiles pour le bien, qui ne y savent que vous déchirer par leurs piqures; » lorsque le moment est venu, il frappe des » coups décisifs. » Annoncant ensuite la jonction de plusieurs corps militaires et l'arrivée de 20 mille hommes détachés de l'armée du Nord, il observa qu'une réunion de troupes de différentes armes ne s'effectuait pas aussi vite que la volonté ou la pensée; puis, répondant aux reproches que l'on faisait au comité de sacrifier les troupes de la république à son engouement pour Rossignol, dont le commandement funeste avait toujours été maintenu, il rejeta le tout sur les circonstances qui avaient porté la guerre sur un théâtre où il était vraisemblable que Rossignol serait resté dans l'inaction. Enfin, il annonça le rappel de la plupart des conventionnels qui étaient alors en mission en Bretagne, le maintien du système d'attaque en masse, et le choix du général Thureau pour commander en chef l'armée de l'Ouest. Ce général était alors sur les frontières d'Espagne; Marceau prit le commandement par interim. Ce fut sous ce jeune officier que l'armée de la république porta les coups les plus décisifs aux royalistes. S'il ne recueillit point alors toute la . gloire des combats qui anéantirent la grande Vendée, l'histoire qui n'oublie rien sera juste à son égard.

Tandis que l'armée républicaine attendait l'impulsion qui devait déterminer ses succès, les royalistes délibéraient à Antrain sur la marche qu'ils devaient suivre. Les chefs et les nobles voulaient profiter du dernier avantage pour repasser sur les côtes de Cherbourg, et attendre de l'Océan les secours que semblait refuser la Bretagne. Au contraire, les paysans vendéens et les lâches, préférant la Loire à l'Océan, demandaient impérieusement leur retour dans la Vendée. « Voyez, disaient-ils, si » la république n'est pas ici toujours formi-» dable? Un combat sanglant est le prélude » d'un plus sanglant encore. Ne sommes-nous » pas affaiblis par des pertes immenses et sans » moyens suffisants pour insurger la Bretagne? » Que faire sur un sol inhospitalier, sans se-» cours, sans appui, et même sans nourriture? » Retournons sur le terrain qui nous a vu naître » et dont nous connaissons tous les avantages; » nous y retrouverons quelques vestiges de » nos autels, quelques débris des cabanes de » nos pères; nous y trouverons peut-être un » abri et du moins un tombeau paisible. Nos » cadavres ne seront plus la proie des plus vils » animaux. Qu'attendrions nous des Bretons?

» Ne nous traitent ils pas en brigands fúgi» tifs? Cette terre ingrate qui nous repousse
» nons force elle-même à rentrer dans la Ven» dée. Charette y est encore redoutable; ral» lions-nous à ses drapeaux, et nous marche» rons bientôt à la victoire. »

Ces discours enflammèrent tellement les esprits, que tous les efforts, tous les raisonnements des chefs ne purent changer la volonté de la multitude. Les drapeaux furent en vaindéployés sur la route de Pontorson; un mouvement encore plus terrible que celui de Granville menaça d'éclater. On accusa de nouveau les principaux officiers de vouloir abandonner l'armée pour passer en Angleterre. La fuite de Solerac qui de Dol avait gagné la côte, augmentait et justifiait les soupcons. Enfin, la majorité l'emporta, et cédant au torrent, l'armée catholique se mit en pleine marche vers Laval pour rentrer dans la Vendée, soit par Angers, soit par Saumur. Des bruits confus semés par la terreur la précédaient. « Les Vendéens, di-» sait-on, ravagent tout sur leur passage; ils ne » font point de quartier, et paraissent décidés » à tout entreprendre pour traverser le fleuve. »

Ce passage était hérissé d'obstacles. Les postes d'Ancenis, de Saint-Florent, de Varades

étaient gardés; on avait coupé les ponts de Gé et de Saumur; au besoin, celui de Tours l'aurait été pareillement. Carrier prenait des mesures pour garantir Nantes et les deux rives de la Loire: il faisait enlever les bateaux et mettait embargo sur tous les bâtiments propres à la navigation.

L'armée catholique arriva le 19 novembre à Fougères, où elle prit deux jours de repos. Putaud, dans l'espoir de se faire chef de parti, avait soulevé les campagnes qui environnent Fougères, tentative au dessus de ses forces, qui ne fut d'aucun avantage ni pour lui ni pour les Vendéens. Le 22, l'armée fut à Ernée, le lendemain à Mayenne: En quittant cette ville, les Vendéens se dirigèrent sur Laval : un corps de 2 mille hommes défendait cette ville sous les ordres du général Danican, connu par l'apostasie qui l'a rendu depuis fameux dans nos troubles politiques. Il était alors chargé de maintenir la communication d'Angers à Rennes, et de combattre les Chouans qui, dans leur naissance, s'étaient déjà rendus redoutables, surtout depuis le passage de l'armée catholique. Danican, éloigné de vingt lieues de l'armée qui avait été battue, se voyant abandonné à ses propres forces, n'osa se mesurer avec les royalistes. Il se replia et se jeta dans Angers, qu'on mit aussitôt en état de siège. Le 27 novembre, l'armée catholique sortit de Laval et se porta sur la Flèche, où elle séjourna jusqu'au 2 décembre. Ce fut dans cette ville que le conseil vendéen décida qu'on attaquerait Angers. Quelques chefs proposèrent de marcher sur Saumur, mais on s'en tint au premier parti.

Sur les bords de la Mayenne, au-dessous de son confluent avec le Loir et la Sarthe, Angers entouré de murailles antiques, renferme une population de 30 mille ames, qu'animent le commerce et le voisinage de la Loire. Sa belle position, ses promenades, ses faubourgs, ses maisons couvertes d'ardoises, lui donnent au premier aspect des avantages auxquels ne. répondent point ses rues étroites et tortueuses, non plus que l'irrégularité de ses édifices. L'armée catholique demandant impérieusement à repasser la Loire, se dirigea sur Angers, dans l'espoir de s'en emparer pour y exécuter ce passage, sûre d'y trouver un grand nombre de bateaux réunis. Vaincue ou victorieuse, ce poste lui était également nécessaire, soit pour y établir ses magasins après un succès, soit pour protéger sa retraite en cas de revers. Les dépôts considérables d'équipement, de munitions de guerre et de chevaux que renfermait

Angers, les animaient encore dans cette entreprise. D'ailleurs, le souvenir d'une entrée qui n'avait coûté aucun sacrifice, les intelligences qui leur restaient dans la ville, et le mauvais état des fortifications, leur persuadaient que cette conquête était assurée. Leur confiance était même telle, que malgré la détresse occasionnée par une marche longue et pénible, ils négligèrent de prendre les choses les plus indispensables, comptant réparer dans cette place leurs fatigues. Tout semblait lesfavoriser. L'armée catholique n'était qu'à deux lieues de la ville, que les Angevins ignoraient encore si elle se dirigeait sur eux ou sur Saumur. Les habitants des faubourgs qui avaient évacué leurs maisons, y rentraient avec une fausse sécurité, lorsque les Vendéens parurent. La precipitation de leur marche et la lenteur des Angevins forcèrent quelques-uns de ces derniers à fuir à Saumur et aux ponts de Cé. Mais loin d'être effrayée à l'aspect des royalistes, la masse des habitants d'Angers ne vit bientôt qu'une occasion de se signaler, pour réparer la honte dont les généraux les avaient précèdemment couverts, en les forçant par une lache défection de livrer leur ville au même ennemi qui s'y présentaitalors rempli d'audace et d'espoir. Les troupes nécessaires à la défense

de la place n'y entrèrent cependant que la veille de l'attaque; négligence impardonnable! La colonne commandée par le général Danican, une partie de la division Boucret, et la garde nationale réunies, fournirent environ 4 mille hommes en état de combattre. On avait cependant un espace de douze cents toises à défendre. Des fortifications réparées à la hâte, plusieurs batteries placées sur divers points, dont le feu était parfaitement dirigé, le service organisé avec ordre et précision, rassuraient les Angevins contre toute espèce de surprise.

Le 5 décembre, à onze heures du matin, le bruit de la générale annonça l'attaque. Chaque corps s'étant porté rapidement à son poste, les assaillants se répandent dans les faubourgs, et commencent un feu assez vif, auquel les républicains répondent par celui de vingt pièces de canon, pointées depuis la porte Saint-Aubin jusqu'à la haute chaîne. L'infanterie bordait les remparts : des deux côtés le feu se soutient. Les Angevins combattent aux postes les plus périlleux, et leurs femmes s'exposent aux mêmes dangers. On les voit porter aux soldats des munitions et des secours. Soit par perfidie, soit par imprévoyance, la hauteur des murailles avait été tellement diminuée, que les assiègés, ayant presque toujours la tête et la

poitrine découverte, recevaient des blessures mortelles. Le jeune et brave Serrant, commandant d'un bataillon de volontaires, et l'officier municipal Lebreton furent les premières victimes qui succombèrent sous le feu des royalistes. Le brave Beaupuy, blessé grièvement, se fit porter sur les remparts pour dirigér la défense et encourager le soldat. Les royalistes placés dans les maisons qui entouraient la ville,... tiraient sur ses habitants sans courir le moindre danger. La nécessité fit avoir recours à des sacs à terre. Les Angevins en confectionnèrent bientôt assez pour couvrir les remparts. Une pareille résistance déconcerta les Vendéens; au lieu d'assaillir sur le champ les points les plus faibles des fortifications, ils se bornèrent pendant toute la journée du 5 à diriger un feu très vif de canon et de mousqueterie contre les assiegés. Inquiétés par la cavalerie légère du général Marigny, craignant d'ailleurs l'arrivée de toutes les forces républicaines qui étaient alors à Château-Briant, écrasés de fatigues, manquant de vivres, ils désiraient ardemment une sortie de la garnison, dans l'espoir de terminer cette lutte par un combat sanglant et décisif; mais loin de se livrer aux coups d'un ennemi désespéré, les Angevins, fidèles à leur système purement dé-

fensif, se fortifièrent, et élevèrent derrière leurs postes des contre-murs à l'épreuve du canon. Les chefs de l'armée royale, assemblés dans le couvent de Saint-Serge, tinrent un conseil de guerre, où deux projets furent proposés; l'un pour un assaut général, l'autre pour le passage du sleuve auprès d'Ingrande, au moyen d'une fausse attaque sur les ponts de Cé. Dans ce dernier cas, quinze cents hommes restés sous les murs d'Angers auraient contenu la garnison. L'assaut fut décidé. Quelques-uns voulaient que 3 mille Vendéens chargés de fascines, comblassent le port Ayrault pour faciliter l'escalade; mais six pièces de canon placées en face du port, cinq cents homnies du vingt-neuvième régiment et la garde nationale, empêchaient l'exécution de ce coup de main hardi: on ne le tenta point. Les Angevins ayant imprudemment négligé de démolir deux rangs de maisons qui flanquaient au-dehors la porte Saint-Michel; les assaillants s'y logèrent, Herbault et Piron, snivis d'un fort détachement, s'y établirent pendant la nuit, et firent combler deux fossés qui défendaient l'approche de la porte qu'ils entreprirent de miner. Ce moyen n'était praticable qu'à la faveur de l'obscurité, attendu que pendant le jour la marche des assiégeants en colonne serrée, et le feu de plusieurs grosses pièces faisaient connaître leurs desseins. La porte menacée bientôt, fortifiée d'un second mur, fut défendue par une troupe de braves. L'artillerie dirigée contre les assaillants ne pouvant les arrêter, on jeta de dessus les remparts des matières inflammables pour incendier les maisons qui leur servaient d'asilé. Forces de se replier, les plus hardis qui, par leur courage, espéraient entraîner la masse, payèrent de la vie leur témérité; Herbault fut de ce nombre, au moment où il faisait miner la porte de la ville. Après d'inutiles efforts, l'armée leva tout à coup le siège, laissant sous les murs d'Angers trois cents morts et trois canons démontés. En vain les chefs vendéens voufurent rallier leurs soldats dejà dispersés au loin dans la campagne. Tel fut le siège d'Angers. Le sang froid du soldat, la confiance des habitants sauvèrent la ville.

Le général Danican fut publiquement accusé d'avoir voulu la livrer. Il avait dit à Vial, procureur-général-syndic, qu'Angers ne pouvait se défendre. Une chute de cheval simulée ou réelle lui avait ensuite servi de prétexte pour remettre le commandement. Au moment du plus grand péril, on avait vu filer sa voiture et ses bagages du côté de la porte Saint-Nicolas; sa cavalerie, éclairée par des torches ayant pris la même direction, fit soupçonner qu'elle cherchait à indiquer le point le plus faible. Danican repoussa l'accusation; mais sa conduite ultérieure n'accrédita que trop les soupçons élevés à cette époque: il fut donc destitué. Après s'être long-temps caché, il ne reparut dans les rangs des républicains que pour les abandonner entièrement, dans un temps où tout se réunissait pour détruire la république.

Les Angevins disent encore aujourd'hui que l'intention des généraux, même de ceux restés fidèles au parti de la révolution, était de laisser prendre la ville pour pouvoir la reconquérir et la dévaster ensuite par le pillage et l'incendie. L'inaction du général Rossignol malgré pluseurs courriers qui lui annoncèrent le danger de la ville, et le bon esprit du soldat qui voulait voler à son secours; la position de l'armée fixée à Château-Briant, tandis qu'elle aurait pu poursuivre les Vendéens, tout donna lieu à ces conjectures.

Cependant Carrier se vanta d'avoir contribué au salut d'Angers, en lui envoyant de l'arsenal de Nantes quarante voitures chargées de munitions de guerre. Ce qui la sauva réellement, ce fut le courage de la garnison commandée par les généraux Mesnard et Beaupuy. Le fen des assiégés dura trente-deux heures contre un ennemi acharné et redoutable, qui fut contraint de fuir dans le plus grand désordre.

Les Vendéens désespérés de cet échec paraissaient indécis sur la marche qu'ils pourraient suivre; ils prirent la route du Nord, tournant le dos à la Loire et continuellement harcelés par la cavalerie légère des républi-- cains qui était sous les ordres de l'ardent Marigny. Laroche-Jacquelein avait détaché à l'instant même de la levée du siège 300 chevaux et deux pièces d'artillerie volante pour repousser Marigny. Ce fut près de Durtal que les deux partis se rencontrèrent. Marigny se battit seul avec un cavalier vendéen, auquel il donna la mort ; bientôt après il fut emporté lui-même par un boulet de canon; plusieurs de ses hussards périrent avec lui, et le reste fut dispersé. L'armée royale s'arrêta à Suette, et marcha le lendemain sur la Flèche, non par Durtal, dont le pont était coupé, mais par Beaugé.

La mort du brave Marigny n'avait point arrêté Westermann. Cet infatigable partisan harcelait déjà l'arrière-garde vendéenne: tous les traîneurs, tous ceux qui rodaient et couchaient dans les fermes tombaient sous ses coups, et trouvaient une mort certaine. Il atteignit à une liene de Beaugé l'arrière garde entière, et lui envoya quelques obus; mais Piron s'étant porté en force pour détourner son attaque, le contraignit de se replier jusqu'à Sarse, dont il venait d'inocadier le château.

La, Westermann fit mettre pied à terre à la moitié de sa cavalerie; il l'embusqua et engageu contre Piron un feu de file de carabine, tel que celui qu'auraient pu faire des fantassins armés de fusils. Cette manœuvre soutenue par le canon couta la vie à quelques tirailleurs royalistes qui s'étaient trop avancés. Westermann accablé par le nombre, n'étant pas secondé par la division Muller, dont les soldats rangés en bataille s'indignaient de me point marcher, se replia jusqu'à Suette. Laroche-Jacquelein maître de Beaugé, y resta les 5 et 6 décembre. Il s'occupa de la réorganisation de son armée, encore plus affaiblie par la fatigue et les maladies que par les combats. Il lui fit distribuer des munitions. Les Vendéens n'avaient plus alors que trente canons ou obusiers et douze caissons, dont la plupart étaient vides. Les chevaux de trait leur manquaient également; les voitures de luxe fournissaient sucpessivement ceux qui traînaient l'artillerie.

L'armée catholique trouva peu de vivres à Beaugé. A son approche, les patriotes avaient

tout envoyé à Saumur. Les fermes environnantes et les campagnes fournirent par force la neuvriture nécessaire aux hommes et aux chevanx. L'armée entière sortit de Beaugé le 7 décembre à la pointe du jour pour se diriger sur la Flèche; elle était protégée par une arrière garde composée de cavalerie et d'infanterie, et par une pièce de canon.

Beauvollier, intendant et trésorier-général, quitta l'armée à Beaugé, laissant la caisse militaire au curé de Saint-Laud. Son départ fut blamé, et cependant imité peu après par d'autres chefs. La calomnie s'attacha depuis à Beauvollier qu'on accusa d'infidélité, mais sans aucunes preuves. Ce chef vendéen qui prévoyait la perte de son parti, crut qu'il était inutile de se sacrifier sans nécessité, d'autant plus que la nature de ses fonctions ne lui en faisait point un devoir.

Westermann, toujours à la poursuite del'ennemi, lui tua quarante cavaliers, mit le reste en fuite, et répandit le désordre dans son infanterie, qui néanmoins se rallia sur une hauteur où elle établit une pièce de canon. Le feu se soutint pendant une demi-heure; mais: Muller alléguant des ordres supérieurs, se refusa toujours à soutenir Westermann. Il parait qu'en effet il lui était enjoint de rester à quatre lieues de la cavalerie légère; Westermann, loin de se décourager, coupa les Vendéens sur leur droite, s'empara de leur canon, les dispersa et les poursuivit jusqu'au pont de la Flèche. Il y trouva l'armée catholique rangée en bataille, ayant en face la rivière du Loir dont le pont était coupé, au delà, la ville défendue par une forte garnison. Les royalistes ainsi pressés entre la rivière et l'armée ennemie avaient à craindre une défaite totale. Laroche-Jacquelein prend alors un parti décisif : tandis qu'il oppose une partie de son armée à Westermann et à la brigade du général Legros, il. remonte le cours de la rivière à la tête de quitze cents hommes. Il trouva un gué près d'un moulin sur une chaussée converte d'eau et très dangereuse. Les plus hardis passent les premiers; le reste suit, surprend et culbute la garnison de la Flèche, s'empare du faubourg, s'y retranche, y passe la nuit, rétablit le pont et fait entrer toute l'armée dans la ville. Ce glorieux succès étonna les républicains eux-mêmes. Le général Chalbos et le conventionnel Garnier de Saintes, chassés de la Flèche, se retirèrent au Mans. Laroche-Jacquelein fit recouper le pont de la Flèche, et pour arrêter l'ennemi, plaça des batteries dans une position avantageuse. L'armée royale accablée de fatigue et de

maladie ne demandait que du repos; elle restadeux jours à la Flèche sans y être inquiétée. Le 10, à la pointe du jour, elle se dirigea surle Mans. A sept heures du matin, Westermann se trouve avec sa cavalerie devant le pont coupé. A la vue du départ de l'ennemi, ses cavaliers passent à la nage, et ses fantassins sur des. poutres et de petits bateaux. Cette troupe pénètre dans la ville et joint l'arrière-garde ennemie qui en sortait. Les traîneurs furent massacrés. On trouva quelques canons et des caissons. abandonnés faute de chevaux. Westermann suivit les traces des Vendéens jusqu'à Foultourte: la route était couverte de corps morts. en putréfaction. La même nuit, Westermann fit égorger quelques centaines de royalistes qui ne pouvant plus se traîner, s'étaient répandus. dans les fermes.

Le général Rossignol venait d'exécuter les ordres du comité de salut public, en remettant à Marceau le commandement de l'armée de, l'Ouest. Cette armée, divisée en plusieurs colomes, n'était point encore réunie. A la levée du siège d'Angers par les royalistes, leur marche incertaine avait obligé les généraux et les commissaires de la république de morceler les forces. Une colonne aux ordres du général Muller avait suivi Westermann sur la route de la

Flèche; une autre avait pris la route de la levée pour protéger Saumur et Tours; une troisième. avait recu l'ordre de se porter sur le chemin de-Beaufort pour servir de corps intermédiaire, en appuyant la gauche ou la droite, suivant les circonstances. Tous ces mouvements attestaient. le doute et l'ignorance où l'on était quant aux projets ultérieurs des Vendéens. En s'éloignant ainsi de la Loire, ils semblaient ayoir renonce au projet de tenter le passage par Saumur, projet qu'ils avaient si énergiquement proclamé à Granville et à Antrain. Y avaient-ils renoncé par crainte, ou bien un autre espoir guidait-il leur marche nouvelle? Un mémoire anonyme, écrit par un royaliste, dit qu'un des émissaires du comte de Moira parvint, à travers mille. dangers aux avant-postes des Vendéens le jour même de la levée du siège d'Angers, et que. s'étant fait connaître, il fut conduit devant le conseil assemblé, auquel il annouça le départ de l'expédition et l'attente où elle était de l'arrivée des royalistes sur la côte pour effectuer son débarquement. Alors, selon l'anonyme, Laroche-Jacquelein proposa un coup hardi, mais dont le succès pouvait sauver son armée. Il s'agissait de se porter sur Cherbourg, d'enlever d'assaut cette place mal défendue et de se ménager. ainsi une jonction facile du côté de la mer en

même temps que l'on s'assurerait du côté de la terre d'une défensive avantageuse, en se retranchant dans la presqu'île du Cotentin. Chacun approuva cette résolution et jura de la suivre. On se mit en marche, les bandes éparses se rallièrent et l'espoir de vaincre parut encore une fois ranimer leur courage presque anéanti. Egtte assertion n'est fondée sur aucun autre témoignage. Il paraît au contraire qu'il y eut à la Flèche un conseil de guerre vendéen où il fut question de diviser l'armée en deux corps. L'un devait gagner Tours par la levée, l'autre par la route du Mans, pour s'emparer, après leur jonction, de la fabrique des poudres de Ripault, à deux lieues de Tours, et rentrer ensuite dans la Vendée par cette ville, dont ils, croyaient l'accès facile. Le défaut de subsistance nécessitait le partage de l'armée, et l'ensemble de ce projet, en déconcertant les républicains, cut pu sauver les royalistes, Malheureusement le désordre, la confusion et le découragement étant au comble, ce plan salutaire ne put être exécuté.

Ce fut à cette époque que la division républi-, caine des côtes de Cherbourg effectua sa jonction dans Beaugé: on aurait pu la diriger à temps sur la Flèche, avant que les royalistes se fussent emparés de cette ville. Pris entre deux feux, il ne leur fût alors resté que l'alternative de périr glorieusement sur le champ de bataille ou d'être précipités dans le Loir. Leur destruction ne fut au reste que retardée par cette faute des républicains.

Laroche-Jacquelein arriva le 10 octobre devant la ville du Mans, où il ne pénétra qu'après un combat très-vif contre la garnison. Il y avait à la tête du Pontlieu et sur le pont même tranchées sur tranchées, canons, chausse-trapes, chevaux de frise; ces obstacles n'en furent pas meins surmontés de la manière la plus surprenante, et les royalistes y passèrent tranquillement la journée du 11.

Toutes les divisions républicaines sons les ordres du général Marceau se réunissaient au village de Foultourte, rendez-vous général de l'armée, pour marcher successivement sur le Mans. Westermann, suivi de la division Muller, formait l'avant-garde.

Instruit le même jour que deux corps ennemis s'avançaient par les routes de Tours et d'Angers, Laroche-Jacquelein fit battre la générale et marcha droit aux républicains. VV estermann, culbuté au premier choc, se replie sur la division Muller; soutenu, il s'avance de nouveau. Arrivé sur une hauteur flanquée de bois de sapins, en avant du Pontlieu, il y trouve les

royalistes avantageusement embusqués; sa troupe et la division Muller sont repoussés avec perte. C'est alors que parut la division de Cherbourg, qui ne s'était point encore mesurée avec l'ennemi ; elle était commandée par le général Tilly. Malgré des chemms détestables, encombrés de voitures et de lourds bagages, on la vit s'avancer fièrement, ayant en tête les grenadiers d'Armagnac. Ceux-ci, impatients de combattre, demandaient s'ils étaient encore loin de l'ennemi et témoignaient leur joie d'être sur le point de l'atteindre. Le général Marceau, accouru pour entamer le combat, veut diriger lui-même tous les mouvements; il brûle de se signaler en ce jour, et sa vue inspire à tous la confiance: l'armée entière connaît sa bravoure. Il avait dit en partant de Rennes: « Je suis déterminé à me » battre, n'eussé-je que trente hommes à com-» månder. »

Le reste de 15 mille braves de la garnison de Mayence, brûlant de la même ardeur, marchait à la suite de la division de Cherbourg. Déjà la cavalerie de Westermann, après s'être ralliée, s'avançait de nouveau, recommençait l'attaque et chargeait sans attendre le signal. Elle fut soutenue par la division de Cherbourg. Les royalistes ne purent résister à l'impétuosité de leur choc; ils rentrèrent en désordre au Mans,

n'ayant plus d'espoir que dans les retranchements de cette ville. Laroche-Jacquelein les ralliait à mesure, pour les placer par échelons en avant du Pontlieu, dont l'accès devint formidable.

Marceau prévenu contre VV estermann, lui remit un billet du conventionnel Bourbotte, qui lui reprochait d'avoir compromis l'armée pan son imprudente audace. Il lui était enjoint, souspeine de la vie, de ne plus engager d'action et de se borner à éclairer la marche de l'ennemi.

Aux approches de la nuit, Marceau donne l'ordre à Westermann de prendre position en avant de la ville pour attaquer le lendemain. « La meilleure position, répond Westermann, » malgré les menaces de Bourbotte, est dans la » ville même : profitons de la fortune. — Tue » joues gros jeu, brave homme, lui dit Marseau en lui serrant la main; n'importe, » marche et je te soutiens. »

Westermann, suivi des grenadiers d'Armagnac, s'avance dans le plus grand silence. Le capitaine Rolland mente le premier sur le pont, en écarte les chevaux de frise pour pénétrer dans la ville à la tête de sa compagnie; il n'a aucunégard pour les représentations de son frère, commandant du même régiment, et se précipite

en s'écriant : « Nous tenons donc enfin l'ennemi; c'est ici qu'il faut l'exterminer ou mourir y glorieusement. » Son frère aussitôt le suit. On bat la charge; en un instant le pont, les retranchements sont forcés et les royalistes en duite : plusieurs sont atteints et millés en pièces L'entrée de la ville. Une batterie masquée arréte bientôt les patriotes; mais l'intrépide bravouré des grenadiers d'Armagnac impose à quelques laches qui déjà cherchaient à prendre la fuite. Westermann est inébranlable. Laroche-Jacquelein établit aussi des batteries sur toutes les avenues de la grande place du Mans et jette des tirailleurs dans les maisons voisines de Paction. Le feu meurtrier écarte les plus andavieux. Westermann, fremissant derage, tombe à coup de sabre sur ceux qui paraissent indécis; mais la position redoutable des Vendéens ne permet plus d'avancer. Sur les neuf heures du soir, Marceau fait halte, sans cesser son feu, pour prendre position. Son intention était de cerner la ville, pour qu'aucun ennemi ne put bai cohapper. Westermann, à son exemple, fait aussi arrêter sa troupe, dont les rangs sont éclaireis. Merceau lui envoie du canon pour empêcher les royalistes d'avancer, et fait filer par sa droite une colonne qui s'empare de la route de Paris. Westermann garnissait en même

## 102 GUERRE DE LA VENDÉE.

temps toutes les rues adjacentes à la grande place, ce point étant à la fois devenu le quartiergénéral et le dernier retranchement des Vendéens. Une fusillade terrible, entremêlée de coups de canons, s'engage malgré l'obscurité. Laroche-Jacquelein a deux chevaux tués sous lui; rentré dans l'intérieur de la ville pour y donner quelques ordres, son absence alarme ses soldats; revenu sur le champ de bataille, sa voix ne peut plus se faire entendre au milieu du tumulte et des gémissements d'un grand nombre de femmes éplorées. Dès ce moment il lui fut impossible de rien prévoir, de rien réparer. Une grande partie des Vendéens, plongés, soit dans l'ivresse, soit dans le sommeil, sont réveillés par le bruit du canon; ils accourent pour prendre part au combat, mais ce n'est qu'avec confusion et dans le plus grand désordre. Les rues se remplissent de cadavres, et les cris affreux des mourants portent partout l'épouvante. L'encombrement des voitures augmente encore le tumulte; les hommes et les chevaux s'ecrasent et se tuent. Laroche-Jacquelein et quelques autres chefs, dont les efforts sont devenus inutiles, croyent la bataille perdue sans ressource, et pour éviter un massacre général, ne songent plus qu'à se ménager une retraite. Ils rassemblent quelque cavalerie et

Bagnent la route de Laval, la seule qui fût encore libre: elle était déjà couverte de fuyards dont on ne put rallier qu'un petit nombre. Laroche-Jacquelein, d'après le bruit de l'artillerie, jugea qu'une partie de son armée soutenait encore le combat; il tourne bride et court au galop rejoindre l'arrière-garde: mais entraîné de nouveau par les fuyards qui lui crient que tout est perdu, ses efforts sont inutiles.

Les républicains combattaient cependant depuis 4 heures du soir sans avoir pénétré dans la place du Mans, dont l'accès était défendu par une artillerie foudroyante. Une poignée de Vendéens intrépides et voués à une mort certaine, servaient ces batteries. Une pièce de 12 chargée à mitraille emportait des rangs entiers de patriotes. Il était deux heures du matin, que les royalistes les plus opiniatres, se croyant entièrement perdus, cherchaient encore à vendre chèrement leur vie, en se battant sur leurs canons et dans les maisons qui leur servaient de retranchements. Soit lassitude, soit terreur ou impuissance de part et d'autre, on resta des deux côtés en observation jusqu'à la pointe du jour. Le général Kléber, qui venait alors d'arriver avec la division Mayençaise, fit passer de nouvelles troupes à Westermann. Quoique blessé, ce général, après avoir eu deux chevaux tues

sous lui, n'avait pas quitté le poste périlleux de l'avant-garde. Il reprend l'attaque, tandis que le général Carpentier, pour vaincre l'opiniatre résistance des Vendéens, fait pointer tour à tour du canon chargé à boulets et à mitraille sur les batteries ennemies et sur les fenêtres des maisons situées dans les àngles de la place. En même temps les chasseurs des Francs et de Cassel réunis aux grenadiers d'Armagnac ét d'Aunis chargent à la baïonnette tout ce qui est devant eux. Rien ne peut résister à cette dernière attaque. Tout ce qui n'est point égorgé se sauve sur la route de Laval, abandonnant aux vainqueurs l'artillerie presqu'entière, les bagages, les femmes, les enfants et les blessés. A l'instant même l'armée républicaine réunie au faubourg du Pontlieu, fait son entrée au pas de charge: le Mans, dont les rues sont encombrées de cadavres, de monceaux d'armes, de voitures brisées, de chevaux étouffes, de canons, de caissons, de bagages, présente l'affreux spectacle d'une ville emportée d'assaut et livrée à la rage féroce d'une soldatesque altérée de sang : les femmes cachées dans lés maisons en sont arrachées et traînées sur la place publique pour y être massacrées. Devant les demeures même des commissaires conventionnels, on égorge une multitude de victimes;

les femmes y sont entassées et foudroyées par des feux de pelotons. Ces infortunées se serrent pour éviter la mort; les premiers rangs reçoivent seuls des coups mortels, et leurs bourreaux infatigables portent sur les autres de nouveaux coups. A la vue de leurs cadavres entasses et encore palpitants, les vainqueurs se disent avec une joie féroce: ils sont en batteries. La jeunesse et la beauté, rien n'est respecté; le soldat farouche se montre encore plus cruel pour les femmes d'un certain rang, dont les cadavres mutilés sont traînés dans la boue. Les rues, les maisons, les places publiques, tout est convert de morts; les vainqueurs semblent ne pouvoir se rassasier de sang. Marceau qui gémit de l'épouvantable abus de la victoire ne peut y mettre un terme, qu'en faisant battre la générale : le soldat livré au pillage écoute avec peine le rappel à ses drapeaux. Les chevaux. les voitures, les ornements d'église, tout ce que possédèrent les vaincus, ne put assouvir leur insatiable cupidité ; le chapeau de d'Autichamp tombé entre les mains du commissaire du département de Maine et Loire, devient un trophée. Ce chef, blessé dans le combat, ne dut la vie qu'à l'hospitalité la plus généreuse, comme on le verra quand je parlerai de ce qui le conterne. Westermann, à la tête des grenadiers

d'avant-garde, poursuivit avec acharnement les fuyards sans s'arrêter au Mans. Malades. blessés, tout ce qui n'avait pu suivre la masse fut égorgé, sans distinction de sexe. La déroute ne s'arrêta qu'à la Chartreuse du parc, et pendant l'espace de quatorze lieues, il ne se trouvait pas une toise de terrain qui ne fût couverte de quelques cadavres. Les paysans, soit qu'ils s'empressassent de prendre le parti des vainqueurs, soit qu'ils cherchassent à mettre un terme aux calamités d'une guerre qui menaçait leurs propriétés, firent eux-mêmes des battues dans les bois et dans les fermes, où ils tuèrent un grand nombre de fuyards. Quant aux divisions de l'armée qui suivirent Westermann, elles se contentèrent de ramasser dans la route les individus des deux sexes, qui, paraissant suspects, n'étaient point réclamés par les habitants du lieu. Mais malheur à ceux qui ne pouvaient marcher! faute de moyens de transport, ils étaient fusillés sur le champ. Les femmes jadis les plus riches se traînaient avec peine dans la boue, cherchant à s'assurer la protection de ces patriotes, dont le seul aspect autrefois ne leur eût inspiré que la colère et le mépris. Au milieu de tant d'atrocités, on aime à reposer son imagination sur quelques traits d'une pitié généreuse. Les soldats d'Aunis et

d'Armagnac auxquels était dû principalement le gain de la bataille, emmenèrent plusieurs Vendéennes de distinction. Sans se prévaloir du droit de conquête, sans même se permettre aucun propos indécent, presque tous respectèrent leurs captives, et en arrachèrent beaucoup à une mort certaine, au risque de périr eux-mêmes victimes de leur humanité.

Laroche-Jacquelein arriva dans la soirée du 13 à Laval, et fut rejoint dans la nuit par tout ce qui avait pu échapper au fer des patriotes. Ce fut alors que les chefs vendéens purent sonder la plaie profonde de leur parti. Le désastre du Mans venait de leur enlever leurs plus braves soldats, leur artillerie, leurs munitions; tous furent d'avis de se rapprocher de la Loire pour en tenter le passage à quelque prix que ce fût. Il fallait éviter un ennemi infatigable qui avançait à grandes journées. Avant le jour le signal du départ fut donné ; mais les malheureux Vendéens étaient tellement accables de fatigues, de besoins, de maladies, que la plupart de ceux qui ne purent marcher. saisis de terreur, se laissèrent désarmer par les femmes de Laval.

Craon fut occupe le 14 par cette troupe fugitive que Westermann poursuivait avec tant de vigueur; chaque ferme, chaque maison,

devenait sur la route le tombeau de quelques royalistes. Il paraît que ce fut dans cette fuite que Royrand, déjà blessé, fut atteint et abattu d'un coup de sabre par un sergent républicain. Sa croix de Saint-Louis lui fut arrachée et envoyée à la Convention. Plus les patriotes avancaient, et plus Laroche-Jacquelein pressait sa retraite. Le 15 il occupa Pouancé, le lendemain Ancenis. A la vue de la Loire, à l'aspect des rives vendéemes, les esprits se ranimèrent; l'espoir qui semblait n'être qu'au-delà du fleuve augmentait encore l'envie de le franchir. Mais comment l'entreprendre sans bateaux sur ses bords, et n'ayant aucun moyen de créer tout ce qui manquait pour y parvenir? L'approche d'un implacable ennemi ajoutait encore à la cruelle incertitude d'une pareille position. Cette troupe désolée crut devoir se diviser; une partie garda les hauteurs, l'autre se dispersant dans la ville et ses environs, s'empara des poutres, des arbres, des tonneaux, des planches et de toutes les boiseries qu'elle pouvait trouver. On démembre tour à tour, et l'on rassemhle tout ce qui peut surnager pour construire des radeaux. Tout le monde travaille, pendant que quelques-uns sont en vedette. Les constructions se pressent et commençaient à s'avancer, lorsque Westermann paraît sur la route

d'Angers. Le son funèbre du tocsin se fait aussitôt entendre; on court aux armes pour aller à sa rencontre ; mais son artillerie lançait déjà des boulets au milieu des travailleurs. Westermann est cependant repoussé; il se retire à Saint-Marc; les radeaux s'achevaient pendant le combat; malheureusement leur mauvaise construction fait que l'armée bientôt découragée par les premiers essais, refuse d'y: monter, Laroche-Jacquelein veut l'encourager par son exemple : il s'élance le premier suivi de Stofflet et de quelques soldats; il est bientôt au milieu du fleuve, et son cheval qu'il tient par la bride, le traverse à la nage. L'armée entière, les yeux fixés sur ce frêle radeau, tremble pour la destinée de son général. Cette machine sans direction flottait, s'enfonçait, se relevait pour s'enfoncer encore. Après une demi-heure de lutte contre le courant, elle parvint enfin au bord opposé. Quelques centaines de soldats imitent l'exemple du général; la plupart parviennent heureusement, quelques uns sont engloutis. L'armée entière aurait néanmoins tenté le passage, si Westermann n'eût pas fait répandre par ses espions l'annonce d'une attaque prochaine et générale : le hasard servit la ruse; l'alarme avait à peine saisi les Vendéens, que cinq à six cents patriotes

placés en observation du côté de Nantes, attaquèrent par une vive fusillade les premiers postes. Les royalistes se croyant entre deux feux, abandonnent le fleuve, les radeaux et tous leurs apprêts pour fuir du côté de Nort. Ils errent quelque temps sans officiers, sans chefs; enfin, Fleuriot, Talmont, Lyrot, Piron, Marigny, Rostaing, parviennent à sauver quelques canons et rallient encore 7 mille hommes, restes malheureux de cette armée redoutable qui, soixante jours auparavant, maîtrisait la Loire, envahissait le Maine et la Bretagne. Fleuriot et Talmont poursuivirent leur marche sur Nort pour gagner la Vilaine, avec l'espoir de s'unir aux Morbihannais qui s'agitaient alors; mais plus ils s'éloignaient de la Loire, et plus le nombre de leurs soldats diminuait. Pressés de rentrer dans le Poitou, les déserteurs vendéens filaient par pelotons sur la rive droite, malgré des périls inévitables, pour épier et surprendre le passage. Du côté de Varades, le fleuve d'abord mal gardé favorisa les plus entreprenants; mais la plupart comptant trop sur la clémence républicaine, après avoir surmonté les périls, ne trouvaient que la mort. L'armée des 7 mille hommes dirigée par Fleuriot, n'était réellement qu'une horde désespérce sans cesse aux prises avec tous les

besoins; le plus grand nombre se répandant dans les fermes, y cherchait des vivres que souvent ils étaient forcés d'arracher l'épée à la main. Chassés comme des bêtes fauves par les paysans, ils étaient livrés aux républicains. Ces derniers, quoique victorieux, éprouvaient, également tous les genres possibles de privation. Ils renoncèrent à poursuivre aussi vivement l'ennemi, et les premières colonnes s'arrêtèrent à Château-Briant. Westermann. à la tête de la cavalerie, pressait toujours les 7 mille, qui néanmoins parvinrent jusqu'à Blin, mais dans un état déplorable. La défection s'était mise dans leurs rangs; trois cents cavaliers avaient abandonné Fleuriot pour se rendre à Nantes, et s'y constituer prisonniers avec armes. et bagages. Carrier les fit fusiller. Le jour de leur départ, sur le bruit d'un rassemblement dans la forêt du Gâvre près Blin, cent cinquante royalistes quittèrent également l'armée pour s'enfoncer dans la forêt avec plusieurs chefs marquants, tels que Talmont, Donissant, Desessart, Pérault, Piron, Rostaing et quelques dames vendéennes échappées aux massacres du Mans; les chefs trainaient avec eux la caisse de l'armée. contenant des assignats royaux et 2 mille louis appartenant à Talmont et à madame Lescure. Le bruit d'un rassemblement dans la forêt

n'ayant été vraisemblablement imaginé que pour couvrir la défection, tous se dispersèrent après s'être partagé les 2 mille louis renfermés dans la caisse.

Fleuriot, Lyrot et Marigny restèrent seuls à la tête des 7 mille hommes, bien persuadés que même en mettant bas les armes, il n'y avait point de grâce à espérer. Aussi résolurentils de vendre chèrement leur vie; ils nommèrent à Blin Fleuriot général en chef, et se fortisièrent ensuite dans un terrain coupé de haies, entouré de fossés. Dans la crainte d'être enveloppés, ils prirent des précautions pour connaître les mouvements des colonnes ememies qui les suivaient de près. Ils pratiquèrent dans la tour du château de Blin plusieurs ouvertures à travers lesquelles ils apercurent bientôt l'armée républicaine réunie en masse dans une vaste plaine. Cette armée qui ne demandait qu'à combattre cut forcé sans peine le poste de Blin, mais les commissaires conventionnels, soit pour se distraire, soit dans le dessein d'animer le courage des troupes, passèrent la journée à faire jouer dans le camp des airs patriotiques. Des torrents de pluie étant tout à coup survenus, l'attaque fut remise forcement au le ndemain. Fleuriot profita de ce retard, et sit évacuer Blin pendant la nuit; il dirigea sa

marche, dans le plus grand silence, sur Savenay. Au point du jour, l'armée républicaine ayant fait ses dispositions d'attaque, ne trouva plus que quelques misérables traîneurs qui furent bientôt égorgés par les premières colonnes. Les chemins de Blin à Savenay étaient rompus par l'abondance des pluies; les royalistes pour se rapprocher de la Loire, s'engagèrent dans des routes impraticables, et marchèrent à travers des marais, ayant souvent de l'eau jusqu'à la ceinture. Arrivés enfin à Savenay, ils se fortifièrent dans ce dernier retranchement. La Loire et la Vilaine, dont les ponts étaient coupés, n'avaient point de bateaux; la droite et la gauche présentaient aux royalistes ces deux rivières, et l'Océan formait la troisième partie du triangle dans lequel ils se trouvaient enfermés: il fallait donc vaincre ou périr.

A quatre heures du soir, l'avant-garde des royalistes commandée par Lyrot - la - Patouil-lère, occupa Savenay. Ce bourg situé sur une hauteur, pouvait se défendre. Lyrot plaça des vedettes sur les points les plus élevés, des gardes en avant, l'artillerie en face des principales avenues. Westermann et Kléber se présentent à la tête de l'avant - garde républicaine; ils placent en position sur le flanc droit de la route une pièce d'artillerie volante, embusquent

## 114 GUERRE DE LA VENDÉE.

l'infanterie et attaquent les avant-postes avec la cavalerie légère. Lyrot sort de Savenay avec toutes ses forces, donne un instant dans le piège, mais il quitte bientôt la plaine pour se retrancher dans un bois qui se trouvait en face. Attaqué vivement, on tue à ses côtés Laugrenière; mais Lyrot oppose une défense courageuse, et obtient quelqu'avantage contre l'avant-garde républicaine qui n'était point en force, les colonnes de l'armée ne se réunissant que les unes après les autres. Fleuriot et Bernard de Marigny arrivent, et tout ce qui reste de Vendéens prend position. Un brouillard épais qui s'élève, joint à l'obscurité de la nuit, empêche bientôt de se reconnaître. Partout des fusillades s'engagent sans qu'on sache où est l'ennemi. Un bataillon républicain semble chanceler, et on craint un instant que la victoire n'échappe, lorsque Marceau, Kléber et Beaupuy réunissent leurs efforts pour ramener l'ordre. Par prudence l'attaque de nuit est suspendue, dans la crainte que les républicains ne se fusillent eux-mêmes; la position des royalistes d'ailleurs leur donnait dans ce combat trop d'avantage. De part et d'autre les troupes restent sur le champ de bataille; mais à tout moment la disproportion des forces augmentait en faveur des républicains. La colonne du gé-

néral Cannuel, appuyée par la division Tilly, se développe sur la route de Nantes et de Vannes, et l'avant-garde bivouaque, pour ainsi dire, sous le canon des Vendéens. Des fusillades entremêlées de coups de canon se font entendre par intervalle pendant une nuit de quinze heures, aux horreurs de laquelle ajoutait encore l'incommodité d'une pluie glaciale. D'un côté, l'espérance d'écraser, par un coup décisif, l'ennemi le plus opiniâtre; de l'autre, la nécessité de se défendre, inspiraient le courage nécessaire pour supporter tant de maux et de fatigues. Les combattants sans céder un instant au sommeil, attendirent avec impatience le jour. Il parut à peine, que Marceau fit battre la générale, et développa des dispositions formidables. Toutes les colonnes s'ébranlent à la fois sur Savenay; l'attaque est entamée par Kléber et Westermann; les Vendéens rangés en bataille sur un seul front veulent suppléer au petit nombre par leur audace. Ils marchent à la rencontre des républicains qu'ils ébranlent par un premier choc; mais la division Tilly, composée des braves soldats d'Armagnac et d'Aunis, avancent sur eux la baïonnette en avant. Westermann, Kléber et Beaupuy filant par les hauteurs derrière Savenay, tournent en même temps les royalistes,

et par cette manœuvre, leur ôtent tout espoir de salut. Fleuriot et Bernard de Marigny ne cherchant plus qu'à se soustraire à la mort, se font jour l'épée à la main, à travers les colonnes républicaines; ils gagnent ainsi les bois environnants avec une partie de l'armée; le reste ne pouvant les suivre, court avec Lyrot se réfugier dans Savenay même, au moment où la division Tilly qui entrait par le côté opposé, fond avec l'impétuosité de l'éclair sur tout ce qui veut lui opposer quelque résistance. La baïonnette enfonce les rangs des royalistes, dont le désespoir lutte en vain contre la mort. Lyrot tombe percé de coups; les canonniers vendéens périssent sur leurs pièces, et Savenay est en un moment couvert de cadavres.

On rapporte qu'au moment où la bataille commença, 3 à 4 cents paysans bretons parurent, et se battirent avec intrépidité à la tête de l'armée vendéenne contre les républicains > et qu'après la déronte, ils rentrèrent et se dispersèrent dans les bois sans qu'on ait remarqué aucun chef pour les diriger. Un fait plus certain, c'est que les habitants de Montluc, requis par les généraux républicains pour marcher contre les royalistes, lachèrent pied au premier coup de fusil.

Une partie de l'armée victorieuse se répandit

en tirailleurs dans les bois, dans les marais et les fermes, à la poursuite de ceux qui couvraient la plaine pour gaguer la Loire. Douze à quinze cents Vendéens furent enveloppés, mirent bas les armes en criant vive la nation! vive la république! Entourés, désarmés, ils sont conduits à Savenay, où une commission militaire les fait fusiller en vertu des décrets de la Convention nationale. L'existence de plusieurs ne fut prolongée, que pour finir ensuite sur l'échafaud. Une autre troupe de cinq à six cents Vendéens, se trouvant enveloppée par deux bataillons de patriotes, mit aussi bas les armes; mais on ne répondit à leur soumission que par une décharge générale. « Que ceux » qui ne sont pas atteints se lèvent, s'écrie » l'officier qui avait commandé le feu: » la plupart de ces malheureux, même les blessés, comptant sur la pitié du vainqueur, obéissent à cet ordre : une seconde décharge abat tout ce qui respirait encore, et on achève de les massacrer à coups de sabres et de baïonnettes. La cavalerie légère de Westermann poursuivait les malheureux restes de celles des Vendéens. Plusieurs cavaliers combattirent corps à corps. Désigny fut tué dans cette déroute par un maréchal-des-logis de la légion du Nord; Desessart, dont l'intrépidité était connue, fut atteint

et massacré par le secrétaire du général Marceau. D'autres chefs restèrent encore sur le champ de bataille; et dans cette affreuse mêlée, quelques-uns furent pris, et bientôt périrent à Nantes sur l'échafaud sans avoir été reconnus. Le curé d'Avranches et quelques dames vendéennes furent de ce nombre. Le curé de Saint-Laud plus heureux, après avoir erré pendant plusieurs mois dans les environs de Savenay, parvint à gagner la rive gauche. Tout ce qui put échapper au massacre se dispersa sur les bords du fleuve pour tenter son passage; le plus grand nombre y fut englouti ou foudroyé par les chaloupes canonnières de la république. Les hussards traînaient dans la boue, à la queue de leurs chevaux, les drapeaux blancs arrachés aux vaincus. Le tocsin sonna dans les campagnes, et, de même qu'à la défaite du Mans, les paysans exterminèrent les fuyards. La route de Savenay à Nantes était couverte de détachements de volontaires qui conduisaient des prisonniers à la mort, en leur chantant des hymnes patriotiques. On fusilla pendant huit jours à Savenay, les murailles y furent teintes de sang, et ses fossés remplis de cadavres entassés en espèces de pyramides: hideux monument de la férocité la plus barbare! Les chevaux marchèrent pendant plusieurs jours sur les cadavres de 5 à 6 mille Vendéens qui périrent à Savenay. Les exhalaisons putrides, les miasmes pestilentiels infectèrent bientôt les environs de Nantes, et produisirent une épidémie dont la ville même fut atteinte. L'entassement des prisonniers, la multiplicité des exécutions qui eurent lieu à Nantes, donnèrent encore plus d'intensité à ces émanations mortifères.

On s'était battu sur un espace d'une lieus et demie, le long de la route de Savenay à Montoire jusqu'au pont de Méan. La première action eut lieu aux environs du bois de Blanche-Couronne. Le reste de l'artillerie vendéenne, qui consistait en trois pièces de 4, trois de 8 et une de 12, et autant de caissons, tomba au pouvoir des républicains. Parmi les bagages, se trouvaient une caisse contenant des assignats royalistes, la planche qui servait à leur fabrication, des vases et ornements d'église, quelque peu d'argent monnayé.

Cette journée eut des suites encore plus terribles. D'après les cruautés auxquelles elle donna lieu, ce fut le coup de massue qui écrasa la grande Vendée. On vit, dès-lors, la guerre civile changer entièrement de caractère.

Tel fut le résultat de cette funeste incursion

d'outre - Loire qui coûta tant de sang et de larmes à la France; elle laissa dans la Bretagne et reporta dans le pays vendéen des ferments de troubles et de discorde, que dix années de combats et de transactions politiques n'ont étouffés qu'avec peine. Cependant, les pertes des royalistes furent, dès ce moment, irréparables. De tout ce qui avait passé la Loire, **3** à 4 mille seulement échappèrent à la mort. La postérité ne pourra cependant oublier qu'avant de succomber, l'armée catholique se trouvait pressée par trois armées ennemies, à quarante lieues de son territoire, sans vivres et sans magasins. On se souviendra qu'en moins de soixante jours, elle fit près de cent cinquante lieues, envahit plusieurs départements, prit douze villes, en assiégea deux autres, gagna sept batailles, extermina 20 mille républicains, leur enleva cent pièces de canon, et cela malgré que les secours fournis aux Vendéens par la Bretagne fussent presque nuls. On doit également observer que les insurgés de Fougères, de Laval et de Mayenne les abandonnèrent avant d'avoir pu les seconder, et que l'armée catholique, au moment où elle fut repoussée de Granville et d'Angers, était déjà diminuée d'un tiers par la désertion. Pendant cette transmigration fatale, toutes les calamités

fondirent sur les malheureux Poitevins: la disette, les maladies et la discorde, fléau encore plus funeste! Toujours pour suivis avec un acharnent incroyable, le plus grand nombre se traînait avec peine à la suite des plus intrépides. Les blesses, faute de soins, périssaient misérablement. Deux défaites suffirent donc pour tout anéantir; peu de chefs repassèrent la Loire. Laroche-Jacquelein, Stofflet, Bernard de Marigny, Fleuriot et Rostaing, furent à peu près les seuls; tous les autres, il est vrai, ne périrent point dans les combats.

Pérault, blessé grièvement au pied, suivit Talmont, et le quitta ensuite pour sauver un enfant qui lui avait été confié par une mère expirante. Il le tenait en croupe sur son cheval, lorsqu'il fut arrêté à Ernée. Il se dénonça lui-même, espérant obtenir sa grâce d'après quelques aveux; mais il ne put échapper au comité révolutionnaire d'Ernée, qui, malgré le général Beaufort, se hâta de l'envoyer au supplice, alléguant qu'il n'avait jamais vu fusiller. On voulut faire mettre Pérault à genoux et lui bander les yeux. «Non, dit-il, je sais affron- presente de voir des Français transformés en aspectation par le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir des Français transformés en aspectation pour le partie de voir de voir de voir de voir de voi

Piron erra long-temps sur la rive gauche

avant d'avoir trouvé les moyens de passer la Loire. Il parvint enfin à s'emparer d'un bateau, dans lequel il se jeta avec huit compagnons d'infortune. Voguant pendant la nuit, près de débarquer sur le rivage de la Vendée, une embarcation ennemie le poursuit, l'atteint et lui donne la mort : son domestique seul parvint à se sauver à la nage.

Le président du conseil supérieur, le fameux évêque d'Agra, avait déjà perdu la faveur de son parti, lorsqu'il tomba au pouvoir des patriotes. Il fut reconnu à son passage à Dol, et signalé aux chefs vendéens par les habitants de cette ville comme ayant prêté le serment constitutionnel. Le premier mouvement des chefs fut de le faire fusiller; mais dans la crainte d'aliéner par cet acte de sévérité les autres prêtres qui suivaient l'armée, ils se bornèrent à interdire au soi-disant évêque l'exercice des fonctions ecclésiastiques, et à lui donner un surveillant. Après la bataille du Mans, il erra dans les environs d'Angers, fut pris et conduit dans cette ville. Il se fit d'abord passer pour le secrétaire de Lescure, et ne déclara sa véritable qualité que lorsqu'il n'eut plus d'espoir d'échapper au supplice. Angers vit tomber sa tête: il y avait joui peu de mois auparavant de tous les honneurs attachés à l'épiscopat.

D'autres périrent glorieusement, et leurs noms ne doivent pas rester dans l'obscurité. Lyrot, par exemple, loin de penser à fuir ,tint constamment à son parti, et mourut le aernier de la mort des braves. Cet homme, d'un caractère doux et sociable, était né pour des temps plus heureux et plus calmes. Forcé de se déclarer, il défendit son opinion les armes à la main, mais avec loyauté. Lemaignan, membre du conseil supérieur, mérite aussi d'être cité. Ce vieillard septuagénaire n'était point soldat. mais on le vit toujours combattre au premier rang. Fleuriot, Rostaing, d'Autichamp, Scépeaux, Beauvollier l'aîné, sont les chefs les plus marquants de la grande Vendée, qui aient survécu à la guerre civile. Dans le second ordre se trouvent Duchesnier, la Ville-Beaugé, Bérard, Forestier, Duperat, Caquerey, Bejari, Chantereau, Jarry, Bellevue et Solilhac. Après avoir échappé au carnage du Mans, presque tous s'enfoncèrent dans les forêts de la Bretagne pour seconder l'insurrection des Chouans. Verteuil périt les armes à la main à la déroute du Mans, à la suite de laquelle Labigotière et Carrière furent fusillés. Villeneuve, Désigny père, le chevalier Duhoux, les deux jeunes Beauvollier, Desessart père, Greslier et Donissant périrent ou les armes à la main ou sur

## 124 GUERRE DE LA VENDÉE.

l'échafaud, mais les circonstances positives de leur mort sont encore ignorées.

Celle de Talmont fut plus éclatante : il errait déguisé en paysan dans les environs de Laval et de Fougères, accompagné seulement de son cuisinier et de Bougon, ex-procureurgénéral-syndic du Calvados. Tous trois furent surpris par la garde nationale de la Bazouges et conduits devant le général Beaufort qui commandait à Fougères. La fille de l'aubergiste de Saint-Jacques reconnut le prince, et détermina sa mort en s'écriant : « C'est le » prince de Talmont! » L'élan de cette jeune personne fut attribué à un motif de vengeance contre le prince; elle avait été outragée par lui lors du passage de l'armée vendéenne à Fougères. D'autres personnes, au contraire, disent que Talmont avait sauvé la vie au père et à la fille. Lorsqu'il fut en présence du général Beaufort, à la première interrogation, après avoir jeté par terre son bonnet de paysan. · il répondit avec fierté : « Oui, je suis le prince » de Talmont, soixante-huit combats avec les » républicains ne m'ont jamais inspiré la moin-» dre frayeur. » On rapporte aussi qu'un officier, nommé Huard, lui ayant demandé le motif qui lui avait fait embrasser le parti royaliste, il répondit : « Je suis prince, seigneur

» de Laval et de Vitré; je devais servir mon roi, » et je ferai voir par ma mort que j'étais digne de » défendre le trône. » Il demanda pour grâce. le trépas le plus prompt; mais le bruit de son arrestation étant parvenu à la Convention nationale, ceux de ses commissaires qui étaient en mission dans la Bretagne se le disputèrent bientôt comme une proie. Le général Beaufort qui le traitait avec humanité, ne l'eut pas long-temps à sa disposition. Conduit à Rennes dans l'espoir d'en tirer des aveux utiles, Esnue-Lavallée n'ayant pu lui rien arracher, lui dit un jour avec colère: « Tu es un aristocrate, et . » je suis un patriote. — Tu fais ton métier et » moi mon devoir, répondit Talmont. » Pen-. dant deux mois ce prince vécut misérablement dans les cachots de Rennes. Sa tête ayant été demandée à la Convention nationale, on le transféra, quoique dangereusement malade, à . Vitré, ensuite à Laval, où il fut exécuté devant l'entrée principale de son château. La perte de ses forces physiques n'avait point affaibli son courage. Sa tête et celle de son intendant Anjubault, furent mises sur des piques et exposées au-dessus de la porte du château de Laval. On regrette qu'avec tant de dévoûment et d'héroïsme, Talmont n'ait pu périr les armes à la main.

## LIVRE XII.

Mission de Carrier à Nantes. — État de la Vendée après l'incursion d'outre-Loire.—Reprise de Noirmoutiers par les républicains. — Supplice de d'Elbée.

A PRÈs la bataille de Savenay, l'armée de la république entra en triomphe dans la ville de Nantes. Le peuple et les autorités allèrent à sa rencontre avec des couronnes de lauriers. Nantes fut illuminé; on y donna des fêtes aux soldats; la société populaire décerna des couronnes aux généraux Marceau, Kleber, Beaupuy, Tilly, et le président, à la suite d'un discours patriotique, les leur distribua au milieu des transports du plus vif enthousiasme. Les commissaires de la Convention, jaloux des marques de déférences accordées aux généraux. cherchèrent à les déconsidérer, en rapportant tous les succès aux soldats. Westermann avait joui le premier de la faveur des Nantais. A son passage, le peuple l'avait couvert de lauriers, tandis que rappelé à Paris où sa perte était jurée, il pressentait déjà qu'il passerait du triomphe à l'échafaud.

Ces témoignages éclatants, prodigués aux

vainqueurs du Mans et de Savenay, furent sanctionnés par la Convention nationale, Elle déclara que l'armée de l'Ouest avait bien mérité de la patrie. Le souvenir de la bataille de Chollet qui n'avait point empêché le passage de la Loire, modéra les transports de la Convention. Rien, en effet, ne garantissait la fin de la guerre. Au reste, il est douteux que la postérité ratifie le décret conventionnel, l'armée républicaine ayant abusé de sa victoire. Sans doute on pourrait l'imputer aux malheurs des temps et à la férocité de quelques hommes dont le courage consistait à massacrer des ennemis désarmés et suppliants. Mais comment distinguer l'innocent d'avec le coupable? D'un autre côté, qui oserait s'élever contre la mémoire des Marceau, des Kleber, que l'envie et l'esprit de parti ont toujours respectée? Ils gémirent sans doute de tant d'excès révoltants, et jouirent à peine des avantages que devaient leur assurer tant de succès: alors la puissance militaire ne s'étendait point au-delà des camps.

Quoique victorieuse, l'armée de l'Ouest n'avait jamais été aussi près de sa désorganisation totale; considérablement diminuée, exténuée de fatigue par des marches continuelles et forcées, quelques-uns de ses bataillons avaient plus d'officiers que de soldats. La cavalerie

éprouvait le besoin d'une remonte générale, et cent cinquante-cinq bataillons ou régiments formaient à peine 40 mille hommes. A la vérité ces forces allaient être augmentées d'une division que le comité de salut public, au moment des dangers de la Bretagne, avait tirée de l'armée du Nord. « La victoire, avait répété » Barère, se range toujours du côté des gros » bataillons. » Ces 10 mille hommes, commandés par le général Duquesnoy, furent appelés colonne infernale, soit qu'ils eussent déjà mérité ce nom dans le Nord, soit qu'arrivés trop tard pour gagner des batailles, il ne leur restât plus qu'à incendier et massacrer. Ils étaient également harassés par des marches et contremarches inutiles. Ainsi, sur 50 mille soldats que comptait l'armée de l'Ouest après ses trionphes, 12 mille remplissaient les hôpitaux, le reste se trouva sans souliers et la plupart mal armés.

Il fallait défendre tout le pays compris depuis Angoulème jusqu'à Alençon, et depuis la Rochelle et Nantes jusqu'à Orléans inclusivement; il fallait établir des postes d'observation depuis l'embouchure de la Vilaîne jusqu'à celle de la Charente; il fallait garder les côtes et placer de fortes garnisons dans les îles d'Oléron et de Rhé. A l'exception de quelques ouvrages élevés sur la côte, ce commandement n'offrait dans son immense étendue aucun poste, aucune ville régulièrement fortifiés. Le désordre de l'armée, son défaut d'ensemble venaient moins de l'impéritie des chefs que de leur fréquente mutation. En trois mois, le commandement avait passé dans les mains de six généraux différents. Marceau, malgré ses talents, n'avait pu s'occuper à la fois de la rive gauche, et de la poursuite des Vendéens dans la Bretagne; l'instant d'ailleurs n'était pas favorable pour ramener la discipline. Cet officier remit le commandement au géneral Turreau; peut-être aurait-il fallu laisser au vainqueur du Mans et de Savenay le soin de réduire Charette, au lieu d'appeler un général peu connu dans l'armée. Rentré dans la foule des généraux ignorés, Marceau devait reparaître un jour environné d'un plus grand éclat. Comment ne pas se rappeler ici les circonstances de sa mort prématurée? Lorsqu'un plomb mortel le frappe, la consternation gagne les deux armées; amis et ennemis pleurent Marceau, et le général qui lui était opposé, lui prodigue des soins. A sa pompe funéraire, le canon des Autrichiens répondit à l'artillerie funèbre du camp français. En cinq mois, ce jeune homme avait passé du grade de simple officier au commandement en chef. Il dut son élévation à la guerre civile qui avait développé ses talents.

Le premier soin de son successeur dans l'Ouest fut de se concerter avec le général en chef des côtes de Bretagne pour contenir les Chouans recrutés des débris de l'armée battue au Mans et à Savenay. A la suite d'une entrevue entre les deux généraux, il fut décidé que l'armée de l'Ouest défendrait la rive droite de la Loire pour empêcher les insurgés bretons de communiquer avec les Vendéens. On était alors dans la saison du repos ; l'armée en éprouvait impérieusement le besoin; mais il fallait agir contre Charette qui se rendait chaque jour plus redoutable. La célébrité de ce chef royaliste date de cette époque. D'Elbée mourant s'était jeté dans ses bras; Laroche-Jacquelein n'avait plus d'armée, et le nom de Charette effaçait déjà celui de tous les autres chefs du Bas-Poitou. Forcé de le perdre de vue pour suivre l'expédition d'Outre-Loire, je reviendrai sur les évènements qui le concernent, quand j'aurai retracé les malheurs de Nantes lors de la mission de Carrier.

Ce conventionnel n'apporta point la terreur à Nantes, elle y régnait déjà; mais il la rendit tellement effroyable, qu'elle devait laisser à jamais des souvenirs funestes dans la mémoire

des hommes. Nantes avait moins à craindre des Vendéens que des révolutionnaires qui dominaient le peuple et l'exaspéraient contre les riches et le commerce. Les troupes qui défendaient la ville étaient excitées par les mêmes suggestions. Les commissaires de la Convention, entraînés par des impressions défavorables, accusaient les Nantais de tiédeur, s'élevaient contre leur esprit mercantile sans leur tenir compte des sacrifices qu'ils avaient faits à la liberté et à la révolution. Cependant, presque livré à ses propres forces, isolé, en quelque sorte, du reste de la république, Nantes, tour à tour la proie des révolutionnaires et des Vendéens, soutenait une guerre terrible sur les deux rives de la Loire. « Votre ville est riche, » avait dit Biron à des députés de Nantes, il » faudra bien qu'elle fasse des sacrifices. » Les Nantais consternés enfouirent leurs richesses. La terreur avait commencé avec les premiers jours de l'insurrection; le révolutionnaire Héron parut impunément à la tribune populaire avec une oreille de royaliste à son chapeau; des forcénés menacèrent d'égorger les juges sur leurs sièges, s'ils n'envoyaient tout de suite à la mort Laberillais que le jury venait d'absoudre, et qu'ils firent condamner par un nouveau jugement. Ces mêmes forcénés enlevèrent

au pied de l'échafaud le cadavre d'un supplicié, le traînèrent jusques dans la place du département, et haranguèrent séditieusement les corps administratifs; enfin, les lois sans force et les mots magiques de modérantisme et de fédéralisme servirent à traîner à l'échafaud le parti modéré. Bientôt des hommes avides de places, ivres d'orgueil, ennemis de toute vertu sociale, provoquèrent la destitution des administrations dont les principes n'étaient point assez exagérés. La classe simple et crédule les secondait. Alors tout tendit au despotisme populaire, et l'on égara le peuple par cette maxime outrée : « Si la république a be-» soin de notre tête, coupable ou non, il faut » qu'elle tombe. » Le jeune Goullin, secrétaire de Philipeaux, Forget, Goudet, Renard, Houguet et Chaux étaient les apôtres de cette liberté sanglante et terrible; le peuple armé par eux contre lui-même allait s'enchaîner de ses propres mains. Tout à coup l'armée catholique passe la Loire; le comité de salut public craint pour la Bretagne. « Nous te conjurons, » écrit-il à Carrier , d'aller à Nantes ; nous t'en-» voyons un arrêté qui te presse de *purger* cette » ville. » Carrier, ce redoutable missionnaire de la Convention, aborde à Nantes rempli de préventions contre les habitants, comme s'il

cût été au centre de la Vendée. Il ne voit plus que des abus; il ne rêve que conspirations, assassinats. Profondément pénétré de ce principe que la république ne sera calme et le peuple heureux que par l'extermination de tous les ennemis de la révolution, il provoque, il ordonne l'incarcération des riches, et donne un élan terrible au comité révolutionnaire qui était composé des plus fougueux démocrates. Cette institution dévorante désolait toutes les communes de la France. Au nom de Goullin qui en est le moteur à Nantes, tout tremblait comme au nom de Carrier. Esclave de ce proconsul populaire, le comité donne bientôt dans les excès les plus condamnables. Carrier qui veut anéantir tout ce qui s'oppose à sa marche, y est encouragé au nom du comité de salut public par Hérault de Séchelles. « Un repré-» sentant du peuple en mission, lui écrit Hé-» rault, doit frapper de grands coups, mais >> laisser peser sur les agents tout le poids de la » responsabilité, sans jamais se compromettre » par écrit. » Fidèle à ce principe, Carrier ne frappe pas encore, il vomit les imprécations les plus véhémentes contre les marchands et les riches dont il demande la proscription. Bientôt toutes les familles opulentes sont dans le deuil, et le peuple, réduit à une demi-livre de pain

par jour, fait entendre des cris séditieux. Alors Carrier ordonne d'enfoncer les magasins, et menace de déclarer la ville entière en état de rébellion. Il venait de confirmer l'établissement de la compagnie révolutionnaire de Marat : nouveau sujet d'alarmes pour les Nantais. Cette compagnie, composée de soixante hommes, recélait dans son sein quelques fanatiques et beaucoup de scélérats chargés des visites domiciliaires, de l'apposition des scellés et de l'arrestation des suspects dans toutes les classes de citoyens. Tel était en substance le serment qu'on leur faisait prêter: « Je μιτε de dénoncer » et de poursuivre les ennemis du peuple; je » jure mort aux royalistes et aux modérés; je » jure de ne jamais composer avec la parenté, » ni avec aucune affection. » Bientôt ces soixante sicaires, soutenus par Carrier, se livrèrent aux excès les plus révoltants. Ainsi, le comité révolutionnaire et la compagnie Marat exerçaient à l'envie, dans cette ville désolée, leur redoutable ministère. Ils firent traîner à Paris les cent trente-deux Nantais, connus ensuite par le procès de Carrier. Voués à la mort, ils furent assimilés, en quelque sorte, aux Vendéens, quoique la plupart fussent des patriotes; mais Carrier voulait frapper les Nantais de la plus sombre terreur. Voici quelle fut sa marche

révolutionnaire : après la défaite des Vendéens sur la rive droite, l'entassement des prisonniers, la disette, le mécontentement, la terreur, firent craindre une crise à Nantes. Carrier ordonna l'arrestation de tous les ennemis de la république; les trois corps administratifs s'assemblèrent pour scruter les individus; la passion, l'arbitraire, le patriotisme le plus exagéré, présidèrent aux débats. L'incarcération d'un grand nombre de citoyens fut prononcée. Au même instant se répandit le bruit d'une conspiration dans les prisons. Six détenus avaient fabriqué de fausses clefs, d'autres devaient les seconder, enfoncer les portes, massacrer les autorités. Un seul témoignage appuyait la dénonciation, et cependant on battit la générale, la garde nationale se mit sous les armes, les prévenus furent jugés et mis à mort. Carrier, croyant avoir échappé à un grand danger, convoqua de nouveau les autorités pour prononcer sur le sort des détenus, que leur grand nombre, disait-il, rendait redoutables. A la suite d'un conseil secret, Carrier, s'arrogeant le droit de vie et de mort, appela les magistrats à son tribunal, et mit en délibération « si l'on ferait juger ou périr en » masse des milliers de détenus. » Cette proposition fit frémir; elle fut écartée, reproduite,

combattue, et donna lieu à plusieurs séances orageuses. Carrier insiste, accablant d'invectives tous ceux qui ne sont pas de son avis. On nomme des commissaires qui, pour première mesure, arrêtent que des listes fatales seront dressées. Carrier signe l'ordre de faire périr en masse toutes ces victimes, mais le commandant temporaire Boisvin refuse de l'exécuter; l'ordre est retiré le lendemain. Cependant Carrier, en rendant compte à la Convention nationale du complot, avait dit, en parlant des prisonniers accusés de sédition : « Une » grande mesure va me délivrer du reste. » Il n'a pu les faire fusiller, il va les engloutir dans la Loire. La garde nationale est écartée; les troupes soldées ne sont point requises; sur les navires destinés aux exécutions connues sous le nom de noy ades, on place des agents féroces, avides de carnage et de butin, tous dévoués à Carrier. Ce n'est d'abord qu'à l'ombre de la nuit; mais bientôt quand la terreur a tout comprimé, le soleil éclaire ces crimes horribles. En échange de cent trente-deux Nantais, Angers avait envoyé à Nantes cinquante-huit prêtres arrêtés à Nevers. C'est contre ces infortunés que Carrier renouvelle l'atroce expédient de Néron; mais il en déguise l'horreur sous le nom d'accident fortuit. Après avoir annoncé

la régénération révolutionnaire de Nantes, il rendit compte à la Convention et en termes plus clairs d'une seconde noyade de prêtres, ajoutant à la fin de sa lettre : « Quel torrent » révolutionnaire que la Loire! » Ces mots répandirent une horrible lumière. Cependant la Convention mentionna honorablement la lettre de Carrier dans son bulletin. Alors, pour obéir plus servilement au sénat qui avait proclamé lui-même la terreur, Carrier, secondé par deux scélérats qu'il venait d'élever au grade d'adjudants-généraux, signala chaque instant de sa mission par l'engloutissement d'un plus grand nombre de victimes. Il suivait ponctuellement la marche qui lui avait été tracée, et ses deux sicaires, Fouquet et Lamberty, agissaient sans aucun ordre signé de sa main. Il les endoctrinait verbalement, évitant avec soin de se confier aux autorités. Pour lui fournir des moyens d'exécution, le comité révolutionnaire se chargea de l'acquisition des navires, et requit les bras nécessaires pour leur manœuvre. Fouquet et Lamberty recurent un ordre signé Carrier, qui les autorisait seulement à passer avec les gabares chargées de prisonniers, sans que nul pût les troubler. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, cent cinquante prisonniers sont engloutis dans les flots, et

bientôt leurs cadavres attestent sur le rivage de l'Océan, la férocité du tyran de la Loireinférieure. Une troisième noyade se prépare; on amène les gabares, et la liste des victimes est dressée. Sous prétexte d'une translation à Belle-Ile, la garde nationale protège l'extraction des prisonniers, et les escorte jusqu'au bord du fleuve, où ils sont abandonnés à leurs bourreaux. Déjà ceux-ci, gorgés de vin avant de s'abreuver de sang, avaient fait retentir les cachots de leurs voix menacantes, en accablant d'outrages les malheureux qu'ils traînaient à la mort. Ces victimes liées deux à deux sont entassées sur le fatal navire, où elles sont mutilées à coups de sabre; leurs gémissements ne peuvent arrêter les bourreaux qui s'élancent dans des chaloupes. L'un d'eux arme son bras d'une hache, et frappe à coups redoublés le navire pour l'entr'ouvrir et le submerger; il ne l'abandonne qu'au moment où il va s'engloutir. Un autre, saisi d'une rame, parcourt les bords de la Loire pour replonger impitoyablement ceux que d'heureux efforts ou un courant favorable ramènent sur le rivage. Dans l'année qui a suivi ces horreurs. quatre principales noyades furent constatées par le procès de Carrier; les dépositions les portèrent à un plus grand nombre : dans l'une

de ces barbares exécutions, huit cents individus, de tout age et de tout sexe, furent inhumainement mutilés à coups de sabre ou fusillés, parce que la gabare ne coulait point assez vite. La cruelle impatience de Carrier n'était point encore satisfaite; il fallait des précautions gêmantes et sacrifier des navires utiles; d'ailleurs les prisonniers augmentaient chaque jour, quoique la commission militaire en condamnat par centaines. Leur nombre, après la bataille de Savenay, s'accrut tellement qu'on les jeta pêle mêle, hommes, femmes et enfants dans l'entrepôt. La pudeur y était outragée comme l'humanité. On leur apportait une fois par jour du pain noir et de l'eau. Souvent des enfants qui avaient cherché la nuit à se désaltérer, étaient trouvés le lendemain suffoqués dans les ordures. Les morts étaient entassés au milieu des vivants; on ne respirait plus que des masines mortifères. L'amas de corruption fut tel, qu'on promit la vie à quarante de ces malheureux, à condition qu'ils nettoieraient les prisons. Pour comble d'horreur, ceux qui survécurent furent massacrés. Le froid était alors excessif; les prisonniers gisant sur une paille infecte, se pressaient les uns contre les autres pour conserver un reste de chaleur. On y voyait des femmes expirantes, d'autres déjà sans vie. Une

## 140 GUERRE DE LA VENDÉE.

enfant de treize ans, cachée sous les habillements de sa mère, refusa de suivre ses libérateurs. « Ah! ne m'enlevez pas ma fille, s'écria » sa mère mourante; nous voulons tous périr » ensemble. » Il fallut la lui arracher. Les victimes renaissaient au milieu des supplices; les morts étaient à l'instant remplacés dans les prisons. La commission militaire chargée de juger les in surgés pris les armes à la main, voulut s'opposer à leur extraction arbitraire. Carrier mande aussitôt le président. « C'est donc toi, » lui dit-il d'un air irrité, qui t'opposes à mes » ordres? Puisque tu veux juger, juge donc, » et si l'entrepôt n'est pas vidé dans deux » heures, je te fais fusiller. » Carrier ne voulait pas de jugement, la commission invoquait les formes; elle resta, pour ainsi dire, en permanence, jugeant cent cinquante à deux cents Vendéens par jour. Près de 3 mille périrent en un mois, et à la même époque on en fusilla douze cents dans la prairie de Saint-Gemmes près d'Angers, par les ordres de Francastel. Nantes présentait le spectacle déchirant d'une foule de fossoyeurs rangés le long de la Loire, 🌘 continuellement occupés à enterrer des monceaux de cadavres; les bords du fleuve jusqu'à Paimbeuf en étaient couverts; on fit défense de boire de son eau. La peste, la disette, la

terreur, désolaient la ville; si l'on rencontrait son ami, son frère, on n'osait l'aborder. Les autorités craignaient de constater sur leurs registres les faits publics; le peuple, les magistrats tremblaient également au nom de Carrier. Quelques fonctionnaires courageux hasardèrent des remontrances au sujet des Vendéens qui venaient se rendre volontairement. Carrier leur défendit de s'occuper de la guerre et des mesures de sûreté générale, sous peine de dix années de fers. Les plus fermes osèrent lui dire : « Fais braquer le canon aux portes de » la ville lorsque les rebélles s'y présentent » sans armes, mais qu'ils ne soient point mas-» sacrés dans nos murs. » Rien ne put sléchir Carrier. Livré aux excès de la férocité la plus brutale, il fit passer le feu dont il était dévoré dans l'âme des membres du comité révolutionnaire, devenu son principal instrument. Tout cède à ses ordres terribles; c'est un torrent dévastateur qui submerge tout. Tant de crimes ne pouvaient être attribués qu'à la plus odieuse perversité, ou plutôt à une manie frénétique. La terreur qui planait sur Nantes réagissait sur toute la Vendée, où son influence agravait les maux de la guerre civile. Nul n'osait attaquer Carrier ni s'opposer ouvertement à ses fureurs. Un enfant fit évanouir sa

puissance, et délivra Nantes de ce redoutable mandataire de la Convention. Le jeune Julien de la Drôme, fils d'un Conventionnel ami de Robespierre, envoyé pour observer les départements de l'Ouest, s'indigna des malheurs de Nantes et du despotisme de Carrier, Il le signale à Robespierre qui était alors le régulateur du comité de salut public, et ne lui déguise rien. « Une armée, écrit-il, est dans Nantes » sans discipline, sans ordre, tandis qu'on eny voie successivement des corps épars à la bou-\* cherie. D'un côté l'on pille, de l'autre on y tue la république. Un peuple de généraux, » fiers de leurs épaulettes et bordures en or » aux collets, riches des appointements qu'ils » volent, éclaboussent dans leurs voitures les » patriotes à pied, sont toujours auprès des » femmes, au spectacle ou dans des fêtes et » repas somptueux qui insultent à la misère » publique. Ils dédaignent la société populaire » où ils ne vont que très rarement avec Car-» rier. Celui-ci est invisible pour les corps cons-» titués, les membres du club et tous les pa-» triotes. Il se fait dire malade et à la campa. » gne, afin de se soustraire aux occupations » que réclament les circonstances, et nul n'est » dupe de ce mensonge. On le sait bien por-» tant et en ville; on sait qu'il est dans un sé» rail entouré d'insolentes sultanes, et d'épau-» letiers lui servant d'eunuques; on sait qu'il » n'est accessible qu'aux seuls états-majors qui » le flagornent sans cesse; on sait qu'il a de » tous côtés des espions qui lui rapportent ce » qu'on dit dans les comités particuliers et dans » les assemblées publiques. On lui reproche » des actes inouis : on assure qu'il a fait pren-» dre indistinctement, puis conduire dans des » bateaux et submerger dans la Loire, tous » ceux qui remplissaient les prisons de Nantes. » Il m'a dit à moi-même qu'on ne révolution-» nait que par de semblables mesures. On n'ose » plus ni parler, ni écrire, ni même penser. » L'esprit public est mort, la liberté n'existe » plus. »

Carrier, instruit que Julien l'a dénoncé, ordonne son arrestation, mais il n'ose retenir l'envoyé de Robespierre. Julien détermine une adresse des patriotes nantais contre Carrier; elle est envoyée à Robespierre par une députation. « Il faut, sans délai, rappeler Car-» rier; il n'y a pas un instant à perdre; il faut » sauver Nantes, éteindre la Vendée, réprimer » les élans despotiques de Carrier.... qu'on » n'attende pas un jour pour le rappeler. » Cependant le comité de salut public hésitait encore. Enfin, Robespierre l'emporte, et Carrier est rappelé.

Ce fut pendant le séjour de Carrier à Nantes que Noirmoutiers fut pris par Charette et repris par les républicains.

En séparant ses intérêts de ceux de la Haute-Vendée, Charette ne prévit pas qu'il creusait lui-même le précipice qui devait l'engloutir un jour. Les deux Vendées qui auraient pu balancer les efforts des républicains, furent désunies à jamais, dès l'instant où le passage de la Loire fut exécuté isolément par la grande armée catholique. Plusieurs soldats du Bas-Poitou, découragés par le désordre qui régnait dans leurs rangs, et par l'incapacité de leurs officiers, suivirent cette armée au-delà du fleuve; d'autres, et ce fut le plus grand nombre, effrayés des succès dévastateurs des patriotes, abandonnèrent leurs chefs; ils manquaient d'ailleurs de vivres depuis plusieurs jours. Charette, au moment de cette crise, n'avait plus que huit cents hommes. Accusé de lacheté par les royalistes du Haut-Poitou, il sentit la nécessité de ramener l'opinion; et jugeant l'importance de l'île de Noirmoutiers qui pouvait lui ouvrir des communications avec l'Angleterre, il convoqua les autres chefs, ses voisins, pour cette expédition, où il fallait employer la force et la ruse.

Située à la pointe nord-ouest de la Vendée, l'île de Noirmoutiers ferme au sud la baie de Bourgneuf; elle contient sur une superficie de trois lieues, près de 6 mille habitants, population qui serait extraordinaire relativement à son peu d'étendue, si son territoire n'était pas l'un des plus fertiles de la Vendée et peut-être de la France entière. Jamais la terre n'y repose; des grains de toute espèce, d'excellents pâturages et des salines, telles sont ses richesses; elles servent aux habitants d'objets d'échange pour se procurer du bois et du vin qui leur manquent. Noirmoutiers n'a qu'un port embarcadaire qui se remplit de sables, mais la rade du bois de la Chaîne près de l'île est sûre. Il est un danger plus imminent auquel l'île tout entière est exposée. Les vents élèvent les sables fins des dunes qui sont sur la côte; ce sable se mêle à la terre végétale de l'intérieur et finira par la couvrir. Des travaux capables de résister à la mer pourraient seuls sauver l'ile. Elle comprend, outre plusieurs habitations particulières, la commune de Barbatte à une lieue de sa pointe méridionale, celle de Noirmoutiers et de la Blanche au nord-ouest. Dans les premiers jours de l'insurrection, les

insurgés du Marais s'en étaient déjà rendu maîtres; mais alors cette île était presque sans défense. René de Tinguy érigea Noirmoutiers en gouvernement militaire, au nom de Louis XVII; mais il n'eut pas le temps de s'y consolider. Beysser, en balayant les côtes du. Poitou, y répandit tellement l'alarme, qu'il força Tinguy d'abandonner son gouvernement. La vengeance des patriotes ne tomba que sur le maire de Barbatte, qui fut prévenu d'intelligence avec les royalistes. Depuis lors, la garnison républicaine s'y tint constamment sur la défensive. Charette s'était ménagé des intelligences à Barbatte, au moyen de Palvados, membre de la municipalité. Ce dernier sonda et entraîna Wielland, commandant de la place. Ils résolurent de livrer l'île aux Vendéens, au moment où Charette s'y présenterait de nuit avec une force imposante. La première tentative ne fut point heureuse. A l'heure indiquée, Charette se rendit à pied au passage du Goi; mais à moitié chemin un coup de canon annonça qu'on était découvert; il fallut se retirer. La troupe de Charette se rendit à Bouin, et comme les républicains avaient évacué le pays, les paysans rentrèrent dans leurs foyers. Charette fit ensuite sur Saint-Gilles une tentative qui n'eut pas un meilleur succès. Enfin, il

se présente une seconde fois devant Noirmoutiers à la faveur de la nuit et de la marée basse; et ayant laissé toute sa cavalerie à Beauvoir, il entre à Barbatte avec son infanterie d'élite. Les habitants pilotèrent eux-mêmes ses soldats, en faisant connaître les abords les plus faibles et les points les moins défenduc. Ils se mêlèrent ensuite parmi les Vendéens pour chasser la garnison qui, ne partageant point la trahison du commandant, courut aux armes et se retrancha derrière des moulins et des bancs de sables. Charette, séparé de sa cavalerie par la marée montante, marcha pour vaincre la résistance ; mais les canonniers républicains qui servaient les batteries de l'intérieur, ne voulurent point-entendre parler de capitulation. L'un d'eux, nommé Richer, fusille un soldat qui proposait de se rendre; il est lui-même égorgé un instant après sur sa pièce de canon; son jeune fils est pris à ses côtés. Charette qui avait besoin de canonniers lui offre la vie, à condition qu'il le suivra; le jeune Richer s'en indigne: « Mon père, dit-il, vient d'être mas-» sacré par vous en défendant la république; » je ne ternirai point la gloire d'une si belle » mort. J'abhorre les rois, j'adore la liberté. » A ces mots, plusieurs coups de fusils l'étendent à côté de son père.

Charette n'était point encore maître de l'île entière, lorsque Bodereau, l'un de ses officiers de cavalerie, revenu du Haut-Anjou, pénétra dans Noirmoutiers à la tête de soixante chevaux. A la pointe du jour, Charette marcha sur la ville, et somma la garnison de se rendre; elle etait peu nombreuse, et le commandant Wielland vint au-devant des royalistes et remit son épée à Charette qui la lui rendit aussitôt. La garnison prisonnière de guerre fut transférée à Bouin, sous la garde de Pajot, qui en était commandant. Ce fut Bodereau qui annonça le premier à Charette les défaites de Mortagne et de Chollet, et le passage de la Loire par l'armée catholique. Charette refusa de croire au succès d'une entreprise aussi extraordinaire. Il en eut bientôt la conviction, lorsque rentrant dans le Bocage pour approvisionner Noirmoutiers, il rencontra d'Elbée à Touvois porté sur un brancard, accompagné de Duhoux son ami, et de Boissy son beau-srère. L'entrevue fut touchante. « Je viens, dit d'Elbée à Cha-» rette, me jeter dans vos bras. » Ensuite il lui parla des malheurs de la Vendée, de la perte de Bonchamp. Charette l'engagea de se retirer à Noirmoutiers, où il avait fait des dispositions défensives. Il ajouta qu'il fallait envoyer des officiers en Angleterre pour réclamer des secours, mais qu'il serait prudent néanmoins d'évacuer l'île en cas d'attaque par des forces supérieures. Déjà les Vendéens la regardaient comme leur place de sûreté. Charette en avait confié la défense à quinze cents hommes de son armée. Quelques chefs subalternes s'y renfermèrent avec d'Elbée. Charette sentant la nécessité de ne point abandonner le théâtre de la guerre, profita de l'éloignement de l'ennemi pour relever la confiance des Poitevins. De leur côté, les généraux et les commissaires de la république, trompés par les apparences, se persuadèrent que tous les royalistes avaient passé la Loire, et qu'il n'en existait plus dans la Haute-Vendée. Cependant ils occupèrent les points fortifiés tels que Mortagne, Tiffauges, Montaigu, Chollet, Saint-Florent, Bressuire et Argenton qui, depuis sept mois, étaient tous exclusivement au pouvoir des Vendéens. Privés de leurs généraux et sans points de ralliement, les paysans du Haut-Poitou qui n'avaient pas passé la Loire, ne se montraient plus. Il n'en était pas de même dans la Basse-Vendée; aucuns des officiers accoutumés à suivre Charette ne marchaient avec la grande armée, et ce chef pouvait encore rassembler 4 à 5 mille honmes. Lacathelinière était encore dans le pays de Retz, et Joly pouvait rallier, dans le

district des Sables, tous les insurgés qui avaient marché sous ses drapeaux. Au centre de la Vendée, Prodhomme et Bérard ménageaient les éléments d'insurrection, qui formèrent ensuite une seconde armée du centre. La guerre civile, sans perdre de son intensité première, étendait même plus loin ses ravages. Il n'y cut donc point sur la rive gauche d'interruption dans les combats, mais les hostilités changerent de caractère; l'adresse et la ruse suppléé. rent à la force. Les prêtres et les chefs du Bas-Poitou publièrent que leurs frères de la grande armée conquéraient la Bretagne; et comme les républicains n'avaient laissé que de faibles garnisons dans la Vendée, leurs postes isolés, coupés et sans cesse harcelés, ne pouvaient se soutenir. De là une inactivité funeste. L'état-major de l'armée républicaine, emporté par la victoire, avait aussi passé le sleuve; les officiersgénéraux restés sur l'autre rive, se renfermèrent forcement dans une défensive dangereuse. Les généraux Haxo et Dutruy furent d'abord opposés à Charette; le général Moulins le jeune posté à Saint-Florent, gardait la Loire, et observait la Haute-Vendée, où l'inertie des républicains ranima les insurgés qui n'avaient point passé le fleuve. Ils se montrèrent sur plusieurs points au nombre de trois, quatre et cinq cents

hommes, battirent différents détachements. enlevèrent des patrouilles et même des convois. Ils semblaient n'attendre que l'issue de l'expédition de Bretagne et le retour de leurs chefs pour se montrer en masse. Réveillés dans les premiers jours de décembre par l'artillerie de Laroche-Jacquelein qui attaquait Angers, les paysans du Haut-Anjou se rassemblèrent sans chefs au nombre de 2 à 3 mille vers Chollet et Saint-Florent. Ils menacèrent à la fois ces deux postes; et après avoir taillé en pièces quelques détachements, ils attaquèrent l'adjudant - général Desmares posté à Jallais. Trois heures de combat n'ayant point entamé l'ennemi, les insurgés se retirèrent. Tel fut l'état de la Vendée pendant la transmigration de l'armée catholique en Bretague. Les insurgés du Bas - Poitou en profitèrent, et se rendirent bientôt redoutables. Ici Charette va commencer à jouer le premier rôle; il ne cessa depuis d'être l'ennemi le plus dangereux de la république. Sa célébrité date de cette époque; elle s'accrut jusqu'à sa mort, et lui survivra long-temps.

Tous les efforts des républicains s'étant portés en Bretagne, le général Haxo, commandant les forces cantonnées dans la Loire-inférieure, ne put d'abord agir contre Charette. Il avait d'ailleurs des inquiétudes pour sa droite. Lacathelinière, toujours maître du pays de Retz, pouvait recevoir directement des secours de l'Angleterre par la baie de Bourgneuf. Noirmoutiers venait de tomber au pouvoir de Charette, et les esprits étaient encore dans l'incertitude sur l'issue de l'expédition d'outre-Loire. Le génie actif et persévérant du général Haxo se pliait avec peine au système d'une défensive humiliante. Ce général méditait un plan trop vaste pour les moyens qui étaient à sa disposition. Il trouva d'abord dans la garde nationale nantaise des secours suffisants pour battre Lacathelinière, auquel il enleva deux pièces de canon. Ce chef royaliste avait laissé une faible garnison au port Saint-Père, et s'était retiré au château de Princé. La garnison nantaise du château d'Eau, commandée! par Muscard, attaque le port Saint-Père, y pénètre, chasse la garnison royaliste, et brûle tous les moulins jusqu'au bourg Sainte-Pazanne. Guérin accourt de Bourgneuf avec de la cavalerie, à laquelle se joint toute l'infanterie de Lacathelinière; ces deux chefs réunis forcent les républicains de rentrer au port St-Père; mais Lacathelinière, légèrement atteint d'une balle, se retire; alors les républicains le poursuivent : le port St-Père pris et repris, reste ensin au pouvoir des

patriotes qui ne l'abandonnèrent plus. En même temps les frégates de la république qui gardaient ces parages s'emparaient de trois bâtiments ennemis chargés de provisions et de munitions de guerre, après en avoir coulé bas plusieurs autres à coups de canon. Le général Haxo concerta la suite de ses opérations avec le général Dutruy qui commandait la division des Sables-d'Olonne. Ces deux officiers, quoiqu'émules de gloire, et parcourant ensemble la même carrière, vivaient dans la plus parfaite intelligence. Dutruy avait eu d'abord à combattre les trois divisions de Joly, de Savin et de Ducloudy, qui se rassemblèrent sur les bords du marais Perrier, entre Challans et Saint-Jean-de-Mont, pour attaquer Saint-Gilles. Ces trois chefs vendéens occupèrent Challans sans opposition: Les républicains, instruits de leurs mouvements, avaient fait replier leurs avant-postes pour se cantonner à Saint-Gilles, bien résolus de s'y défendre. Leurs retranchements étaient hérissés de baïonnettes et armés de batteries. Le 31 octobre, à huit heures du soir, les Vendéens; maîtres de la rivière de Vie, et encouragés par l'abandon des postes avancés, fondent au pas de charge sur la gauche des patriotes. Ils sont accueillis par un feu de file soutenu et une vive canonnade. A minuit, l'action cessa. Les paysans du Marais, bons seulement pour la défensive, étaient découragés. Ducloudy, Dabbayes et Guéry-Fortinières, leurs chefs, ne purent les déterminer à charger de nouveau et en masse. Joly et Savin firent également des efforts inutiles pour rallier leurs soldats. Un grand nombre avait péri à trente pas des canons. La conduite de l'adjudant - général Charlery, de la division des Sables-d'Olonne, qui commandait les patriotes, fut citée avec éloge.

Les opérations des chefs divisionnaires du Bas-Poitou étaient encore indépendantes de la volonté de Charette. Ce chef infatigable était alors dans le Bocage; tantôt à Touvois, tantôt à Legé, pour former des magasins, rallier des renforts, et s'assurer de la position de son parti, car il ne savait encore ce qu'il devait espérer ou craindre de l'invasion de la Bretagne. Instruit de l'attaque et de la prise du port Saint-Père, il marcha sur Machecoult pour en chasser les républicains, et se porter de là au secours du pays de Retz. Il était en avant, et marchait à pied à la tête de quelques chasseurs; vivement assailli par un corps de tirailleurs républicains, il prit la fuite et entraîna l'armée, qui ne se rallia qu'à Saint-Gervais. Charette qui s'attendait à être attaqué par le

général Haxo, mit sa troupe en bataille dans la plaine de Beauvoir, avec l'intention de se retirer à Noirmoutiers en cas de défaite. Plusieurs Vendéens effrayés de ce projet, l'abandonnèrent pendant la nuit. Joly et Savin qui ne partageaient point l'avis de Charette, emmenèrent également leurs troupes, et regagnèrent le Bocage. Haxo et Charette restèrent longtemps en présence à s'observer. Enfin, le général républicain attaque les royalistes et les chasse devant lui jusqu'à la Garnache; ensuite il réunit ses forces aux garnisons des Sablesd'Olonne et de Paimbeuf, dans le dessein d'enlever Noirmoutiers, dernier poste des Vendéens. Mais le comité de salut public, inquiet sur les progrès de l'armée catholique en Bretagne et sur le sort de Nantes, avait ordonné de suspendre l'expédition jusqu'à ce que cette ville fût à l'abri de toute insulte. Les généraux Haxo et Dutruy réclamèrent contre l'inaction à laquelle les condamnait cette mesure. Dutruy se rend à Nantes, engage Carrier à lever la suspension; et croyant Charette vaincu parce qu'il avait échappé, il le représenta comme n'ayant plus qu'un espace de huit lieues de surface pour retraite. Carrier permit de reprendre l'offensive, toutefois après avoir détaché 3 mille hommes pour la défense de Nantes. Haxo impatient de combattre, reçut avec transport l'autorisation de poursuivre Charette. Il lui enlève Beauvoir et le harcèle jusqu'à l'Époi. Charette me prenant point la route de Noirmoutiers à cause de la marée montante, se jette dans Bouin et y est aussitôt cerné. Cette île remarquable par sa fertilité, est au milieu d'un marais salant dans la baie de Bourgneuf. Elle était autrefois séparée de la côte par un bras de mer; mais les attérissements successifs l'en ont tellement rapprochée, qu'elle ne tardera pas à faire entièrement partie du continent. C'est là que Charette se rendit, pour ainsi dire, inaccessible, en faisant sauter quelques chaussées. Beaucoup de Vendéens et de femmes s'y étaient réfugiés avec leurs richesses, et comme les vivres y étaient abondants, tous se livrèrent aux plaisirs de la table et à la danse comme en pleine paix. Dans la nuit, au milieu de la joie, les plus timides abandonnèrent l'armée et se retirèrent dans le Bocage. Charette ne se dissimulait pas que, livré à ses propres forces, il succomberait infailliblement sous les coups d'un ennemi aussi ardent qu'infatigable. Il dépêcha dans la nuit même la Roberie aîné vers le gouvernement anglais pour réclamer des secours. Cet officier gagna Noirmoutiers, et partit de là sur une petite barque.

L'activité du général Haxo ne permettait aucun délai. Déjà ses colonnes entouraient le Marais, mais Bouin était d'un accès difficile. Haxo, favorisé par un hiver peu rigoureux, calcule les moyens de franchir tous les obstacles: dans le cas où la saison lui eût été contraire, il était décidé, pour forcer la retraite de son ennemi, à le submerger, en faisant sauter toutes les chaussées, au risque d'inonder le Bas-Poitou. Carrier, ardent pour les mesures extrêmes, lui en avait donné l'ordre. L'espoir du butin anime ses soldats; tous demandent à combattre. Le général s'avance de trois côtés différents; une colonne part de Beauvoir, l'autre du bois de Cené. Charette range aussitôt sa troupe sur deux lignes, et il oppose à la colonne venant de Beauvoir son artillerie et ses cavaliers qui avaient mis pied à terre. A la pointe du jour commence l'attaque. On se canonnait de part et d'autre, lorsque la colonne républicaine venant de Châteauneuf surprend et enfonce tout à coup le petit nombre de Vendéens placés de ce côté. Charette se trouve entre deux feux, sans avoir d'autre retraite que la mer. Il ordonne de se faire jour avec les baïonnettes, et déjà ses soldats s'y disposaient en poussant des cris de rage et de désespoir, lorsqu'un paysan du Marais, bravant tous les dangers, arrive jusqu'à lui et lui indique le seul passage inconnu à l'ennemi. L'armée s'y jette, traverse le Marais, et doit son salut au dévoûment héroïque d'un seul homme. Les canons, les munitions de guerre, les femmes, les subsistances, les chevaux et les bagages, restés dans l'île, tombèrent au pouvoir du général Haxo.

Charette n'avait sauvé que 2 mille fantassins et ne pouvait manquer de tomber au milieu de l'ennemi qui occupait tous les postes environnants. Il errait à l'aventure, sans munitions, toujours à pied, ne voulant pas se servir du seul cheval qui se trouvât dans son armée. Sa fermeté inébranlable retint ses soldats prêts à l'abandonner. Au moment où tout annoneait sa ruine, il rencontre dans sa fuite dix volontaires patriotes qu'il fait fusiller, à l'exception de deux frères. Ceux-ci, pour éviter la mort, lui indiquent entre Châteauneuf et le bois de Cené un poste républicain négligemment défendu par cinq à six cents hommes. Charette ranime aussitôt ses soldats qui surprennent le poste, et passent tout au fil de l'épée. Ce coup de main hardi lui donne des munitions, des armes et une trentaine de chevaux. Ainsi, au moment où l'ennemi s'emparait du quartiergénéral de Charette, ec chef royaliste en échappant à travers les colonnes républicaines, prenait sa revanche non loin du lieu de sa défaite. Forcé de presser sa marche, il s'expose à de nouveaux périls. Déjà les postes ennemis du bois de Cené et de l'île Chauvet s'avançaient pour l'envelopper. Une sanglante mélée s'engage, mais la nuit empêche les républicains de poursuivre Charette; les feux qui brillaient dans leurs postes lui indiquent les points qu'il fallait éviter. Il ne put s'arrêter qu'à Saint-Etienne-de-Mermorte, où il fit jeter dans un étang les caissons qui embarrassaient sa marche. On chargea les cartouches sur des chevaux. Savin et Joly qui avaient refusé de s'enfermer à Bouin, étaient au Grand-Luc avec leurs divisions. Sur cet avis, Charette se met en marche pour les joindre. W Soldats, dit-il à » sa troupe, nous allons être vivement pour-» suivis; plusieurs songent à me quitter pour » se cacher dans les bois. Qu'arrivera-t-il? ceux » qui se confieront à ma fortune échapperont » à tous les dangers; ceux, au contraire, qui » s'isoleront pour errer misérablement dans les » forêts, n'y trouveront que la mort. » L'armée s'enfonce dans la forêt de Touvois, où bientôt une fusillade se fait entendre. L'avant-garde incertaine s'avance et reconnaît Joly qui venait de battre un détachement sorti de Lege pour l'attaquer au Grand-Luc: Les deux divi-

sions vendéennes se renforcèrent mutuellement. Joly fournit des vivres à Charette, et recut en échange une partie des munitions et des armes qui avaient été enlevées aux républicains. Enhardis par leurs derniers succès, les royalistes osèrent attaquer Legé, poste retranché que défendajent 3 mille républicains sous les ordres du général Guillaume. On se battit pendant cinq heures; les patriotes tirèrent plus de trois cents coups de canon, dont les soldats de Charette soutingent courageusement le feu: ils s'apprétaient même à charger, lorsqu'un renfort de huit cents républicains venant de Palluau parut et sauva Legé. Le général Guillaume en profite et ordonne le pas de charge: ses soldats sortent des retranchements et se précipitent à la bajonnette sur les Vendéens ? mais Charette sachant éviter une entière défaite, échappe à travers les haies et les buissons : vivement poursuivi par un bataillon de la Charente, il parvient au Luc presque sans perte.

Les généraux Haxo et Dutruy, informés des progrès des Vendéens dans le Bocage, suspendirent l'expédition de Noirmoutiers; et après avoir fortifié Legé, poste devenu important, ils cherchèrent Charette dans la forêt de Touvois et au Luc pour le combattre: il n'y était déjà plus. Les chefs de la Basse-Vendée venaient de décider en conseil qu'ils se porteraient dans le Haut-Poitou pour se recruter des Vendéens qui n'avaient point passé la Loire, et revenir ensuite chasser l'ennemi. L'arméé s'était mise en marche; elle arriva aux Essards sans obstacles : les républicains occupaient le camp retranché des Quatre-Chemins. L'attaque en fut résolue, et les soldats recurent l'ordre en cas de déroute de se jeter sur la droite, et de traverser le grand chemin de la Rochelle. Joly, à la tête de cent chevaux appuyés de l'infanterie d'avant-garde, attaque le premier par le chemin des Sables-d'Olonne. L'ennemi, persuadé que Charette n'a plus de cavalerie, s'imagine voir arriver un escadron républicain, d'autant mieux que Joly avait pris, pour donner le change, la cocarde tricolore. Ne se voyant pas soutenu par son infanterie, il traverse sans hésiter un bataillon ennemi qui se trouvail sur son passage, répondant républicain au qui vive des gardes avancées. Les soldats républicains qui le prennent pour un de leurs chefs, lui demandent si les renforts allaient enfin arriver. « Je vais les chercher, dit Joly; » tenez bon. » Il traverse alors le chemin de la Rochelle, rejoint Charette qui arrivait de ce côté, s'approche avec lui du camp sans recevoir

## 162 GÙERRE DE LA VENDÉE.

le feu de l'ennemi qui, dans sa méprise, le prend pour le renfort attendu. Une décharge générale et les cris de *vive le roi!* désabusèrent trop tard les républicains. En un instant leurs retranchements furent forcés, leurs postes égorgés, et tout le camp avec un énorme butin, tomba au pouvoir des vainqueurs. Dans l'ivresse de la victoire, un des fils de Joly recut un coup de crosse d'un soldat. Joly, homme dur et emporté, tua le soldat sur le champ. Ce trait d'une brutalité féroce donna lieu à des murniures et à des rapprochements à l'avantage de Charette. Le lendemain, les deux divisions se portèrent aux Herbiers où l'ambition de Joly pensa dissoudre l'armée. Les rivalités qui éclataient entre les officiers étaient tellement nuisibles aux intérêts du parti royaliste, que la multitude ne désirait qu'un chef qui pût commander à tous et se faire obeir. Les ambitieux savent toujours profiter de cette disposition des esprits: Charette avait de nombreux partisans, Joly qui venait de déployer beaucoup d'audace dans l'attaque du camp des Quatre-Chemins, aspirait également au pouvoir. Il proposa, pour couvrir ses prétentions, de nommer trois généraux dont le premier prendrait conseil des deux autres. Tous les officiers de l'armée ayant été convoqués, l'assemblée fut tumultueuse. La

proposition de Joly attaquée et défendue tour à tour, excita des débats violents. La Roberiejeune s'étant levé, propose à tous ceux qui voudraient Charette pour chef de sortir de la salle du conseil. Joly, son fils et l'un de ses officiers nommé Gautel, restent seuls. Charette rassemble aussitôt l'armée, qui, d'un commun accord, le proclame général. Ses principaux officiers dressèvent eux-mêmes le procès-verbal de cette nomination, et le signèrent individuellement. Charette fit sous les drapeaux une courte harangue, où il exhortait ses soldats au courage et à la fidélité. Un des fils de Joly allait donner sa signature, lorsqu'un officier lui représenta que cette adhésion lui attirerait infailliblement le courroux de son père. En effet, Joly furieux d'avoir été trompé dans ses espérances, voulait se retirer avec sa division. Il la rassemble, mais ne trouve plus que cent cinquante hommes, le reste ayant abandonné l'armée pendant la nuit. Les amis de Joly parvinrent cependant à l'appaiser, et il consentit enfin à suivre Charette, sans souffrir que devant lui on l'appelât général. A compter de ce jour, l'ambition de Charette ne connut plus de hornes, et sa politique eut pour objet d'envahir le commandement général du Bas-Poitou. Affaibli par la garnison qu'il avait laissée à Noirmoutiers, par

plusieurs combats successifs, il crut le moment favorable pour recruter son armée de tous les Vendéens qui n'avaient pas suivi l'expédition d'outre - Loire et fit une proclamation aux paysans. « Aux armes! leur disait-il; accourez » sous les drapeaux de votre général. N'y a-t-» il pas moins de danger pour vous à suivre » celui qui sut toujours résister avec avantage » aux républicains, qu'à errer de forêts en » forêts, ou à vous cacher sous les débris de » vos chaumières pour y attendre lâchement » les coups d'un ennemi implacable? » Mais tel était le découragement, que Charette fut forcé de faire parcourir les villages par sa cavalerie, et de menacer de mort quiconque ne se réunirait point à ses drapeaux. Rempli d'une nouvelle audace, il ne s'arrêta qu'au bourg de Bonpère, au centre même de la Vendée. Les habitants presque tous patriotes ne tardèrent point à prévenir les républicains cantonnés dans les villages environnants. Dans la nuit le bourg fut cerné, et l'ennemi y pénètra sans peine. La nécessité de se défendre doubla le courage des soldats de Charette, et les républicains d'ailleurs trop faibles furent reponssés. Charette se porta ensuite sur Pouzauge. Quoique ses soldats fussent étrangers à ce territoire, les habitants, soit par crainte, soit par affection, les

traitèrent en amis. Au sortir de Pouzauge, vingt-cinq cavaliers républicains tombèrent sur les bagages et l'arrière-garde, commandée par Couëtus; tout ce qui ne put joindre l'armée fut sabré. Peigné, major de la division de Machecoult, resta parmi les morts. L'armée continua sa marche sans obstacle jusqu'à Châtillon-sur-Sèvres, où elle vit les traces récentes de la fureur des deux partis et des combats sanglants qui avaient entraîné la destruction de cette ville-Toutes les maisons étaient incendiées et la terre couverte d'ossements humains. Quelques patriotes qui s'étaient ralliés à Maulevrier voulurent résister à Charette, mais en vain : tous furent égorgés. Le spectacle d'une dévastation générale excitait les royalistes à la vengeance. Maître de l'ancien foyer de l'armée catholique, Charette eût pu réunir sous ses ordres tous les Vendéens qui habitaient encore ce malheureux pays, et devenir le chef unique de toute la Vendée, si l'arrivée imprévue de Laroche-Jacquelein ne l'eût forcé de respecter le territoire du Haut-Poitou. On a vu dans le livre précédent comment après la défaite du Mans ce généralissime vendéen avait gagné, en face d'Ancenis, la rive gauche du fleuve. Poursuivi par un détachement républicain au moment où il mettait pied à terre, obligé de se séparer

de Stofflet et de quelques soldats qui le suivaient, Laroche-Jacquelein accompagné d'un seul officier, s'enfonce d'abord dans les bois pour échapper à l'ennemi. Il en sort bientôt pressé par la fatigue et la faim, et se présente à la faveur de la nuit à la première maison de campagne qui s'offre à sa vue. Le fermier l'accueille et s'empresse de lui donner un repas frugal. Laroche-Jacquelein veut ensuite s'abandonner au repos; mais son hôte vient lui annoncer l'arrivée de l'ennemi, et le conjure de fuir au plus vite. « Ami, lui répond le général » vendéen, quand nous devrions périr ici, rien » ne pourra nous arracher au repos qui nous » est encore plus nécessaire que la vie : retire-» toi, et laisse à la Providence le soin de notre » conservation. » Le fermier s'éloignait à peine, que les républicains arrivent; mais également exténués de fatigue, ils se livrèrent au sommeil à côté du général ennemi. A la pointe du jour, Laroche-Jacquelein, éveillé par son compagnon de voyage, s'éloigne à la hâte d'un séjour si périlleux. Après deux jours de marche et de dangers, il pénètre dans la forêt de Vezin, y trouve des partisans, des secours, et arrive à Maulevrier le même jour que Charette. Ce dernier sentit qu'il ne devait point porter atteinte aux droits de l'ancien généralissime, et

qu'en cas de rivalité, les paysans du Haut-Poitou ne balanceraient point entre leur général et un chef peu connu. Après une longue conférence, les deux généraux vendéens se séparèrent, et Charette reprit avec son armée la route du Bas-Poitou, en passant par les Herbiers. Les détails de cette entrevue sont ignorés; mais, selon toute apparence, ces deux hommes célèbres se quittèrent assez mécontents l'un de l'autre, et disposés plus que jamais à isoler leurs opérations, quoique tout leur fit un devoir de se réunir pour relever la Vendée.

Charette qui avait donné quelques jours de repos à ses soldats, quitta le centre du Bocage pour se rapprocher de son territoire, espérant se réunir à Lacathelinière et sauver Noirmoutiers. A l'approche de Charette, un détachement républicain qui avait repris le camp retranché des Quatre-Chemins, l'abandonna, et laissa le passage libre. Charette voulant attaquer Laroche-sur-Yon, marcha sur le bourg de la Ferrière. Là, un espion vint l'avertir qu'il aurait 4 mille hommes à combattre; sur ce faux avis, Charette prit la route du Poiré, tandis que l'ennemi, trompé lui-même sur le nombre des royalistes, se retirait aux Sables-d'Olonne dans la crainte d'être attaqué. Cette

lache retraite coûta la vie à trois cents patriotes de la Vendée, qui, partis de Laroche-sur-Yon, et s'étant avancés jusqu'à la Ferrière pour reconnaître les forces de Charette, y rencontrèrent un fort détachement de l'armée Infernale, venu après le départ des royalistes. Les soldats républicains prirent ces trois cents paysans de la Vendée pour des soldats de Charette, et voulurent les fusiller à l'instant. Ceuxci demanderent à être conduits à Laroche-sur-Yon pour s'y faire reconnaître; mais la troupe et les habitants en étaient partis, et ces malheureux convaincus en apparence d'imposture furent tous fusillés.

La présence de Charette dans le midi de la Vendée y jeta l'alarme; Luçon et Fontenay se crurent menacés. Le bruit de la résurrection de la Vendée et de la marche de Charette avec une armée redoutable, se répandit dans toutes les villes voisines de l'insurrection. La terreur fut telle à Fontenay, que le conventionnel Lequinio ordonna d'y fusiller sans forme de procès les prisonniers vendéens à la première apparition de l'ennemi. Il fit plus: sur l'avis de la fermentation que cet ordre avait occasionnée dans les prisons, il y descendit lui-même, et brûla la cervelle da celui qui lui parut le plus audacieux. « Je dois » vous dire, écrivit-il à la Convention, que sans

» des mesures pareilles jamais vous ne finirez » la guerre de la Vendée. C'est le modéran» tisme des administrateurs et des généraux qui 
» l'entretient. J'ai écrit partout qu'il ne fallait 
» plus faire de prisonniers, et s'il m'est permis 
» de le dire, je voudrais qu'on adoptât la même 
» mesure dans toutes les armées. » Les circonstances ayant changé, le même conventionnel 
affecta des principes de modération et même 
d'humanité: il s'éleva, dans un écrit sur la 
Vendée, contre les horreurs qui y avaient été 
commises. Cette versatilité méprisable fut souvent imitée depuis.

Les habitants du midi de la Vendée qui préféraient les douceurs de la paix aux agitations de la guerre civile, furent bientôt délivrés de la crainte que leur inspirait l'approche de Charette. Les projets de ce chef sur Laroche-sur-Yon ayant échoué, son armée se dirigea vers Machecoult, dans l'intention de s'en emparer pour se joindre à Lacathelinière que Charette avait fait prévenir par ses espions. Arrivé dans la forêt de Touvois, ce dernier congédia momentanèment sa troupe qui avait besoin de quelques jours de repos, mais il prit des mesures telles, qu'au premier signal il pouvait réunir toutes ses divisions. Le prochain rassemblement fut fixé aux derniers jours de décembre.

Pendant toute cette expédition les généraux Haxo et Dutruy voulant profiter de l'éloignement de Charette, résolurent de fouiller le marais vendéen pour en chasser les rassemblements qui se tenaient à portée de secourir Noirmoutiers. Vers le milieu de décembre, l'armée républicaine, forte de 4 à 5 mille hommes, ouvrit à la Barre du Mont, à Beauvoir et au Perrier, trois fausses attaques qui masquèrent les mouvements des deux généraux, l'un sur la droite', l'autre sur la gauche. En un moment, une enceinte de huit lieues fut couverte de soldats qui portèrent de toutes parts et le fer et la flamme. Tous les retranchements et quatre pièces de canon, les seuls qui restassent aux Vendéens du Marais, furent enleves à la baionnette. Les républicains marchèrent dans l'eau jusqu'à la ceinture, les routes praticables leur étant inconnues comme la manière de franchir les nombreux canaux qui traversent en tout sens ce territoire marécageux. Des colonnes d'éclaireurs dissipaient en même temps les rassemblements formés aux environs de Paulx et de Sainte-Pazanne. Ainsi, après plusieurs avantages successifs, tout le marais fut au pouvoir des républicains, et Noirmoutiers entièrement découvert, se vit exposé à une attaque de vive force que tout semblait favoriser. Les journées

décisives du Mans et de Savenay permettaient enfinaux patriotes d'employer sur la rive gauche une partie de l'armée victorieuse. La division Tilly parut propre à une campagne d'hiver contre Charette. Le général Carpentier qui en avait pris le commandement, reçut l'ordre de quitter Nantes pour se porter dans la Vendée. On vit alors combien le séjour des grandes villes est funeste à la discipline, surtout après la victoire. Lorsqu'il fallut quitter Nantes, à peine moitié de la division vint se ranger sous les drapeaux. Un bataillon de l'Aube tout entier refusa de marcher; enfin, le général ayant rassemblé . deux à trois mille hommes, partit aussitôt. Il se porta successivement au port Saint-Père, à Machecoult, à la Garnache et à Challans, sans ren-· contrer l'ennemi; mais il n'eut pas plutôt quitté Machecoult, que Charette attaque et surprend cette ville, égorge la moitié de la garnison. Il aurait tout exterminé sans le général Beaupuy qui traversait la Vendée. Il ne put empêcher que la ville, six mille rations de pain, plusieurs chariots chargés de farines, ne tombassent au : pouvoir de Charette, ainsi qu'une pièce de 4. Machecoult, près d'une forêt peu éloignée de celle de Princé, entre Beauvoir et Nantes, ouvre et ferme les communications entre ces deux villes sur une étendue d'environ quinze

lieues. Les généraux Haxo et Dutruy qui ne voyaient plus que Noirmoutiers, sentirent enfin l'importance de Machecoult. Charette y attendait tranquillement Lacathelinière, lorsque le général Carpentier reçut l'exdre de le chasser de cette ville. Ce général s'y porte à marches forcées; il aperçoit bientôt l'armée de Charette rangée en bataille et couverte par la forêt. Ses rangs étaient serrés; sa force paraissait de 4 à 5 mille hommes. Le général républicain s'avance à la tête de sa cavalerie pour reconnaître la position des royalistes. Il place sur la première hauteur une pièce de canon et un obusier dont le feu commence l'attaque. Il déploie ensuite sa première brigade parallèlement au front de bataille, et ordonne à la seconde ligne de filer sur la gauche pour s'emparer de la ville. Son armée formait une espèce d'équerre. Attaqué de front et en flanc, incommodé par le feu du canon et des obusiers; étonné de l'audace des républicains qui franchissaient avec intrépidité les haies, les fossés, les mares d'eau, Charette ordonna la retraite après avoir riposté par un feu de file roulant à la mousquerie des patriotes. Serré de près par ·les grenadiers d'Armagnac, il fut sur le point d'être pris au passage du ruisseau de Beau-Séjour en voulant protéger la retraite. Une balle

coupa le fusil à deux coups qu'il tenait à la main. Les grenadiers d'Armagnac le poursuivaient avec un tel acharnement qu'il fallut, malgré la nuit, battre le rappel pour les ramener aux drapeaux. Charette laissa une centaine de morts sur le champ de bataille. La perte des républicains fut légère. Le conventionnel Laignelot, envoyé récemment dans la Vendée avec le bas breton Lequinio, prit part à ce combat. marcha en tête de la colonne et se tint à côté. de l'artillerie lorsqu'elle fit feu. L'exemple des commissaires de la convention ajoutait à l'ardeur des soldats. Les vainqueurs bivouaquèrent, autour de Machecoult, multiplièrent leurs feux. et placèrent des canons sur toutes les hauteurs. Ces précautions étaient d'autant plus sages, que dès le lendemain, Charette rallié à Saint-Philibert, voulut attaquer de nouveau Machecoult, quoique son armée fût réduite à 8 ou. q cents. hommes par la dispersion de la plupart de ses soldats. Harrive en suivant des chemins détournés et enlève aisément le premier poste. Le cri aux armes se fait aussitôt entendre dans le camp républicain; il est suivi d'un coup de capon et d'une fusillade; on bat la générale, l'étatmajor monte à cheval, et en un instant toutes les troupes sont prêtes. Bientôt le bataillon de la Hante-Saône culbute les tirailleurs de Charette

qui, sans se décourager, cherche encoreà tourner Machecoult. Alors, le général Carpentier fait faire demi-tour à droite à la moitié de sa troupe. Ce mouvement rétrograde persuade à quelques làches qu'on bat en retraite : ils jettent leurs armes ; exemple funeste qui eût été imité sans la fermeté des officiers; mais déjà la seconde brigade qui filait en colonne serrée de Lautre côté de la ville, attaquait les Vendéens avec succès; les bussards les poursuivirent, le sabre à la main, jusqu'au ruisseau de la Marne. Charette qui était à pied pendant le combat, ne dut son salut qu'à la vitesse du cheval qu'un de ses officiers le força de monter, et au courage de la Roberie le jeune, qui opposant sa cavalerie au choc des hussards, garantit l'armée d'une destruction totale, mais les traineurs tombérent tous sous les coups des républicains. Charette se replia sur le bourg de la Copenhaignère où il rallia sa troupe que les défaites ne pouvaient décourager. Tels furent les évènements qui en empêchant sa jonction avec Lacathelinière, entraînèrent la perte de Noirmoutiers.

Depuis un mois, le général Haxo faisait des dispositions d'attaque; mais il n'avait que six mille hommes, et craignant d'ailleurs d'être inquiété au moment de la descente, il différait pour frapper des coups plus surs. Le général en chef Turreau, jaloux de signaler son arrivée par une action éclatante, avait chargé le général Carpentier d'observer Charette, et ensuite avait ordonné l'attaque; mais l'invasion de Machecoult suspendit tout. Il était à craindre que Charette n'évitat le général Carpentier en passant par Chateauneuf, pour fondre, par la Crouillère et la Barre du Mont, sur les troupes expéditionnaires. Turreau hésita, mais se reposant sur la division qui observait Charette, et sur l'arrivée des renforts, il donna le dernier signal.

Noirmoutiers n'était défendu que par quinze à dix-huit cents Vendéens que commandaient Alexandre Pinaud, chef des rassemblements de Legé et d'autres officiers secondaires peu connus, tels que Bernard Massip, Marc-Antoine Savin, officier de cavalerie, Lanougarette Obirn et Pierre Bareau, presque tous de l'armée de Charette. Quelques agents des administrations vendéennes s'étaient aussi jetés dans l'île pour s'y mettre en sûreté, mais la garnison était peu exercée à une défensive régulière. Quatorze blessures mettaient d'Elbée hors d'état de commander en personne. L'àmour conjugal et les consolations de l'amitié soutenaient à peine ses forces défaillantes, mais son esprit conservait encore toute sa vigueur. Près de deux mille

## 176 GUERRE DE LA VENDÉE.

hommes, vingt pièces de canon, une position avantageuse et l'espoir d'une diversion de lapart de Charette, rassuraient d'Elbée contre toute surprise. Il comptait aussi sur les secours de l'Angleterre, mais la Roberie, chargé d'aller réclamer l'appui du gouvernement britannique, était parti trop tard, soit négligence, soit difficulté de trouver une embarcation pour échapper aux bâtiments de la république. Noirmoutiers était abandonné à ses propres forces, quand le général Haxo avec 4 mille hommes d'élite, entreprit de s'en emparer en un jour et sans artillerie. L'attaque dirigée par le chef du génie Deguet, se fit par mer et par terre. Plusieurs frégates, corvettes et bombardes s'approchèrent des côtes, et après avoir tourné leurs batteries sur les points les plus faibles, foudroyèrent Noirmoutiers où flottait le drapeau blanc. Des deux côtés, une formidable artillerie se fit entendre et sembla menacer l'île entière d'un bouleversement total. La frégate la Nymphe, engagée de trop près, recut la volée d'une batterie de 36, dont plusieurs boulets l'atteignirent; entraînée par les courants, et ne pouvant plus manœuvrer elle échoua devant l'île. Déja les Vendéens poussaient des cris de joie lorsque 3 mille républicains embarqués sur des chaloupes et des gabares, se présentent sur trois points dif-

férents et font trois attaques dont une simulée. Avant que les transports touchassent la plage, l'adjudant-général Jordy impatient de fondre. sur les royalistes, se jette dans les flots suivi d'abord de quelques soldats; le reste s'y précipite. Il commence la principale attaque à la pointe de la fosse qui était armée d'une batterie, et recoit, en mettant pied à terre, une balle dans la cuisse et un biscayen dans la tête. Il se relève sans se troubler, harangue ses soldats qui enlèvent la batterie, et il poursuit sa marche avec les grenadiers. De tous côtés les troupes abordent; la descente s'opère, tandis que les généraux Haxo et Dutruy, à la tête de neuf cents hommes de la réserve, attendent avec impatience la marée basse pour passer à pied et faire leur jonction avec les autres colonnes. La jonction eut lieu, et quoique les batteries des royalistes fussent bien servies, rien ne put arrêter l'impétuosité des patriotes. La plus grande difficulté n'était pas d'aborder, mais de s'emparer de la ville défendue par dix-huit cents hommes et vingt bouches à feu, dont plusieurs de gros calibre. L'impossibilité de se déployer au 'inilieu de marais salants coupés en sens divers, et de marcher autrement que par le flanc, fit multiplier les colonnes attaquantes, dont l'inégalité du terrain cacha le peu de profondeur.

170

Cette manceuvre donnait aux assaillants l'avantage apparent d'une force considérable. Toutes. les batteries des côtes ayant été enlevées au pas de charge, les. Vendéens pressés et poursuivis. de toutes parts, se replièrent sur Noirmoutiers. et se rangèrent en bataille sous les murs de la ville. L'approche des colonnes, le feu de la flottille, le désordre et surtout la lacheté de quelques chefs, jetèrent les royalistes dans l'incertitude et l'abattement. Ils parlèrent de capituler. Sommés de se rendre à discrétion ou d'êtrepassés à l'instant même au fil de l'épée, tous jetèrent leurs armes en monceau sur la place. L'armée victorieuse cerna les prisonniers, s'en empara et entra dans la ville aux cris de vivela république. Le général en chef Turreau, les commissaires de la convention ordonnèrent qu'on s'assurât de tout ce qui habitait dans. l'île. Tandis que les frégates et les bâtiments légers la tenaient bloquée, les soldats la fouillèrent d'un bout à l'autre. Chefs, prêtres, femmes, paysans, quelques émigrés, aucun n'échappa, tous furent amenés au quartier-général. Parmi vingt-deux officiers vendéens prisonniers, se faisait remarquer d'Elbée mourant ayant auprès de lui sa femme et Durand, curéde Bourgneuf. Accablé sous le poids de sa douleur, la lacheté de la garnison qui venait d'a-

bandonner ses lignes sans brûler une amorce, empoisonna ses derniers moments. Il attendait la mort comme un bienfait; le sort de sa femme, celui de ses amis lui arrachait quelques larmes. Chacun se demandait: « Que vont devenir tant » de victimes? Seront-elles toutes immolées? >> En se soumettant, la garnison a-t-elle obtenu » la vie? Les chèfs seuls sont-ils voués à la » mort? » Leur sort n'était plus douteux, mais avant de les envoyer au supplice, les commis-. saires de la convention décidèrent qu'on tirerait parti de tous ceux qui, par des déclarations. voudraient faire connaître les ressources et les projets ultérieurs des royalistes; que d'abord on interrogerait d'Elbée, sans lui rien promettre formellement, mais qu'on lui laisserait entrevoir l'adoucissement du sort réservé à sa femme et à ses amis. Le général en chef Turreau le traite avec tous les égards dûs à l'infortune; il le questionne sur la situation politique des Vendéens, sur leurs projets, sur leurs ressources. «Général, répond d'Elbée, vous n'a-» vez pas sans doute le projet d'obtenir de moi » le secret de mon parti? Que d'autres achèvent. 🗴 de se déshonorer, quant à moi j'ai prouvé que w je ne redoutais point la mort. » Dans cette conférence, d'Elbée ne démentit ni son caractère, ni sa fierté. Il connaissait les désastres

#### 180 GUERRE DE LA\*VENDÉE.

d'outre-Loire, et ne dissimulait point la détresse des royalistes. En se plaignant des gentilhommes Bretons qui ne l'avaient point secondé, il déplora la mort de la Rouarie, le seul capable selon lui, d'armer la Bretagne. Le général Turreau lui demanda s'il avait reçu des secours de l'Angleterré. « Non, répond d'Elbée, nous n'a->> vions pas besoin de secours étrangers pour » relever le trône, rendre au clergé tous ses » privilèges, à la noblesse tous ses droits, au » royaume, toute sa splendeur; l'intérieur de » la France nous présentait assez de ressources » pour exécuter tous ces desseins glorieux. Mais y avant échoué devant Nantes, il fallait renon-» cer à faire la guerre sur la rive droite de la » Loire, il fallait diriger nos opérations vers le » midi; ce fut toujours mon avis dans le conseil. » Nous nous sommes perdus nous-mêmes: c'est » notre désunion qui vous a fait triompher. Les » Bretons devaient faire une diversion puis-» sante, et il n'y a eu que de l'incertitude et de » la faiblesse dans leurs mouvements. Talmont » et d'Autichamp voulaient passer la Loire, le » premier pour s'établir dans ce qu'il appelait » ses états de Laval, où il serait devenu chef de » parti; le second, pour s'emparer d'un port » de mer, et marcher avec les secours de l'An-» gleterre sur la capitale. Ces projets plus hardis

y que sages ont causé nos désastres. Charette, par y son obstination à s'isoler, à séparer ses opéy rations de la grande armée, a fait aussi many quer les expéditions les plus importantes; y pour comble de malheur, la défaite de Choly let nous enlève le brave Bonchamp, le meily leur officier de l'armée...... y D'Elbée versa quelques larmes et se tut; on ne put lui arracher autre chose.

D'autres prisonniers crurent échapper à la .mort par des déclarations: « Nous nous étions » retirés dans cette île espérant y trouver une » retraite assurée, dans l'attente des secours de » l'Angleterre. Le chevalier de la Roberie est » parti vers la fin de décembre, pour aller présenter au cabinet de Saint-James l'état de nos » forces, de nos ressources et de nos besoins, » et pour solliciter une descente d'émigrés à » Noirmoutiers. Cette île a été approvisionnée » par Charette pour 15 à 20 mille hommes, » pendant plusieurs mois. Laroche-Jacquelein » et Stofflet viennent de repasser la Loire avec » le projet de néinsurger la Haute Vendée, mais » la mésintelligence n'a pu cesser entre ces deux 🐎 chefs et Charette; ils sont disposés plus que » jamais à isoler leurs opérations. »

Lorsque les commissaires conventionnels n'eurent plus de révélations à tirer des prison-

niers, ils créèrent une commission militaire qui les condamna tous à mort, sans en excepter ceux qui avaient mis bas les armes par capitulation. Rien ne put fléchir les commissaires. Ils alléguèrent leur mandat, la nécessité de se conformer aux décrets de la convention, et le besoin d'un grand exemple. L'inflexibilité de Bourbotte, qui contrastait avec la douceur de ses traits, avec l'aménité de ses formes, ne dut pas moins être attribuée à la fureur des temps qu'à son caractère emporté et à l'esprit de sa mission. Déjà la mort planait sur Noirmoutiers. On recherchait surtout ceux qui avaient favorisé les Vendéens. Des listes de proscription furent dressées. Les généraux distribuèrent des saufconduits, s'arrogeant le droit de donner ou d'ôter la vie. Les haines et la vengeance se réveillèrent, on s'accusa réciproquement, soit pour se débarrasser d'un ennemi, soit pour mériter une exception en augmentant le nombre des victimes. Le lâche Bernard Massip, qui avait mis bas les armes, dénonça un jeune émigré qu'on était parvenu à soustraire. Cette infamie recut W prix qui lui était dû: Massip fut conduit à la mort; en vain, aux genoux de ses juges, demanda-t-il sa grace: d'autres l'implorèrent avec la même lacheté sans être plus heureux. D'Elbée mourant, fut porté sur un fauteuil au pied de l'arbre de la

liberté; autour de lui furent rangés Alexandre Pinaud, Duhoux-d'Auterive, de Boissy, René de Tinguy et Marc-Antoine Savin. Une compagnie de grenadiers fut commandée pour les fusiller. Les cœurs s'émurent quand on vit traîner au supplice deux femmes intéressantes : l'épouse du malheureux d'Elbée et madame Maurin, qui lui avait donné sa maison pour asile. Elles marchèrent à la mort avec fermeté, demandant pour unique faveur que leurs corps après l'exécution, ne fussent point abandonnés aux insultes des soldats. Ensuite tous les prisonniers, quel que fût leur rang, leur profession, furent exécutés soit à mitrailles, soit à coups de fusils. Les scènes sanglantes du Mans et de Savenay se renouvelèrent, et 2 milleroyalistes périrent désarmés, pour n'avoir pas su se défendre. La vengeance des républicains s'appesantit sur les habitants de Barbate qui, à l'instigation de Palvados et de VV iéland, avaient livré l'île à Charette. Ces deux transfuges furent également mis à mort sans exciter un seul regret. Les commissaires conventionnels prirent même un arrêté pour faire raser Barbate. Quand ils furent rassasiés de sang, ils rendirent compte à la convention nationale qui approuva tout. Ils ne manquerent pas de faire valoir leur conquête, et de se louer des troupes de terre et de

mer, ainsi que des généraux. « Cette expédi-» tion, dirent-ils dans leur rapport, vaut à la » république cinquante pièces de canon, sept » à huit cents fusils et d'immenses provisions » de guerre et de bouche. L'armée entière s'est » mise sous les armes, et tous les nobles cheva-» liers qui nous priaient à genoux de leur lais-» ser la vie, ayant à leur tête d'Elbée généra-» lissime, ont été frappés du glaive extermina-» teur au pied de l'arbre de la liberté qu'ils » avaient abattu, et aux cris mille fois répétés, » par les soldats, de vive la république et ses » défenseurs. La reprise du poste important de » Noirmoutiers, le dernier retranchement des » rebelles, leur ôte toute communication par » mer avec la perfide Angleterre, et rend à la » république un pays fertile en subsistance. » Nous avons nommé l'île Bouin, l'île Marat, » et celle de Noirmoutiers l'île de la montagne.» Adulations éphémères qui exaltaient la multitude en consacrant des noms chers à la faction dominante. Bientôt chaque parti en se servant des mêmes moyens, ne changea que les noms et les formes.

# LIVRE XIII.

Division dans la Convention au sujet de la Vendée. —
Dénonciation de Philippeaux; supplice de ce conventionnel, de Westermann et de Beysser. — Plan du général Turreau. — Marche des douze colonnes. — Règne de la terreur dans la Vendée. — Renouvellement de la guerre dans le Haut-Poitou. — Mort de Laroche-Jacquelein. — Prise de Chollet par Stofflet. — Mort du général Moulin le jeune. — Invasion de Mortagne par Bernard de Marigny. — Campagne d'hiver par Charette. — Arrestation et supplice de Cathelinière. — Mort du général Haxo.

Ti'Anmér victorieuse s'attendait à un grand mouvement contre Charette, dont l'audace venait de se signaler dans le Bocage. Tout annonçait la fin de la guerre; des forces imposantes arrivaient de toutes parts. Deux brigades de la colonne infernale, chacune de 2500 hommes, sous les ordres des généraux Dufour et Jacob, occupaient déjà les premiers postes de la basse Vendée avec la division des côtes de Cherbourg commandée par le général Carpentier; mais au lieu de profiter de la réunion de toutes ces forces pour éteindre la guerre civile, on rene

186 GUERRE DE LA VENDÉE. voya la division de Cherbourg dans le Calvados.

Ici commence avec l'arrivée de l'armée infernale le règne de la terreur dans la Vendée. Avant de tracer ce tableau déchirant, je vais ramener l'attention sur la Convention nationale. Dès lors les factions entravaient la marche de son comité de salut public. Le jour même de la reprise de Noirmoutiers fut marqué par la fameuse dénonciation de Philippeaux relativement à la Vendée. Ce conventionnel aigri par son ressentiment, excité d'ailleurs par les ennemis du comité, en avait déjà provoqué indirectement l'accusation. Lorsqu'une députation de la ville de Tours vint réclamer à la barre l'établissement d'une commission pour examiner la conduite des généraux employés dans la Vendée, Philippeaux convertit cette demande en motion, et rédigea lui-même le décret. C'était un coup de parti; mais le lendemain Barère, organe du comité, profitant d'un moment d'enthousiasme produit par la nouvelle des victoires de Mortagne et de Chollet, déclara que la Vendée n'était plus, et fit rapporter le décret de la veille. « Le comité, dit-il avec une » assurance perfide, est dépositaire d'une foule » de vérités qui doivent être révélées. Un com-» missaire qui poursuit les rebelles avec acti-

» vité a trouvé à Chatillon plusieurs pièces sor->> ties de l'imprimerie royale de cette ville. Ces » pièces vous dévoileront les moteurs de cette » longue et effroyable guerre. Le comité pro-» met dans l'examen de la conduite des géné-» raux la plus grande sévérité. » Ce n'était qu'un prétexte; les pièces dont parlait Barère n'ont jamais rien dévoilé. Dans son discours il avait apostrophé Philippeaux. Les partisans de ce dernier ne manquèrent pas d'opposer que "toutes ces victoires n'avaient aucun rapport » avec la cause de la dénonciation; qu'elles » n'étaient dues ni à Rossignol ni à Ronsin, » tous deux en état d'accusation; qu'elles ne » pouvaient d'ailleurs empêcher que les trahi-» sons, causes de nos désastres, ne fussent des » crimes. » C'est alers que Philippeaux publia des mémoires où son âme pure, mais passionnée, exagérait le mal pour avoir occasion de le combattre avec plus de force. Il s'adressait au comité : « Les traîtres obtiennent des cou-» ronnes civiques, tandis qu'une proscription » tacite s'appesantit sur les républicains géné-» reux qui vous importunent de leurs trop » justes doléances . . . . ; mais je les marquerai » du sceau de l'infamie . . . . ; 'en appellerai à .» votre devoir: et si vous ne les conduisez à » l'échafaud, je dirai à la Convention : frap-

mez, il est temps, ou vous compromettrez » votre gloire avec celle du peuple. Quant à » moi, je sus braver l'éclat du trône; aucune » puissance ne subjuguera! mon caractère; jay mais je ne caresserai les idoles du jour. Je » serai toujours juste envers le comité; mais " je veux qu'il le soit envers les autres, et sur-"tout qu'il soit moins despote, parce qu'en oconcourant à la formation nécessaire d'un » comité de salut public, j'ai cru établir des n mandataires fidèles et non des maîtres. » Philippeaux imputait le passage de la Loire et les malheurs de la Bretagne à l'opiniatreté du comité de salut public ; et pour associer la Convention à sa cause, il fit distribuer ses écrits à tous ses collègnes; mais plus il s'acharnait et plus le comité persévérait dans son système. Alors l'opposition osa se montrer. Camille Desmoulin, écrivain original attaché au parti révolutionnaire, et l'ami de Danton, fit paraître son vieux Cordelier, où il invoquait la liberté de penser et d'écrire, et le retour à la modération. Pour intéresser davantage, il répétait dans ses écrits : Avez-vous lu Philippeaux? et prenait ouvertement le parti de son collègue relativement à la Vendée. Le comité, pour résister aux factions, jugea qu'il lui fallait plus de force et une garantie dans son propre ponvoir. Il fit décréter que le gouvernement de la France serait révolutionnaire jusqu'à la paix ; les ministres, les administrations, les agents et les fonctionnaires de toutes les classes furent mis sous sa surveillance. Billaud de Varennes alléguant la nécessité de donner au gouvernement provisoire plus de précision et d'unité, fit adopter le code révolutionnaire du 14 frimaire, qui ôtait aux administrations locales la faculté d'adoucir les maux de la révolution, semblait avoir été imaginé pour l'entière destruction du pays vendéen, et organisait le régime de la terreur. La réunion de tous les pouvoirs dans un comité de dix à douze membres jeta l'alarme parmi les patriotes. La guerre de la Vendée qui avait commencé les dissensions détermina le déchirement. Il n'était plus question que de Philippeaux et de ses écrits sur la Vendée; l'opposition les préconisait ouverte. ment. D'un autre côté toutes les tribunes populaires tonnaient contre Philippeaux qui avait accusé des hommes marquants dans le parti démagogique. On le fit exclure des sociétés influentes comme calomniateur et modéré; ses écrits et sa personne devinrent bientôt l'objet de la plus odieuse persécution. Poussé à bout, et voulant en quelque sorte nationaliser sa querelle, Philippeaux parut le 3 janvier

a la tribune de la Convention, et accusa formellement Ronsin, Rossignol et les autres agents du ministère « d'avoir désorganisé l'armée de » l'Ouest par leur exemple et leurs préceptes, » de l'avoir encouragée à la licence au lieu de » la soumettre à la discipline, de s'être toujours » fait battre par les rebelles, de leur avoir cons-» tamment livré l'artillerie et les munitions de » la république, et enfin de perpétuer par un » système perfide cette guerre malheureuse. » Après avoir produit trente - huit autres chefs d'accusation, Philippeaux offrit en preuve la collection des pièces officielles qu'il avait remises au comité à son retour de Nantes, le témoignage des représentants du peuple commissaires nationaux dans les deux Vendées, celui de tous les soldats de l'armée et de tous les citoyens des départements où était le théatre de la guerre; ensuite il demanda le renvoi de son accusation non pas au comité de salut public, mais au comité de sureté générale pour vérifier attentivement les faits, et en faire un rapport. Choudieu prit aussitôt la parole, et signala Philippeaux comme l'instrument d'une faction qui voulait diviser les patriotes. «Il n'y » a pas un mot de vrai dans tout ce qu'il vient » de dire sur la Vendée, ajouta Choudieu; et s'il n'est pas fon, c'est le plus grand des im-

» posteurs. Il ment à sa conscience en accu-» sant Rossignol de lâcheté; ce qui l'a déter-» miné à cette démarche, c'est la crainte d'être » accusé lui-même. Je m'engage à répondre » formellement à son absurde dénonciation. » Merlin de Thiouville assura qu'il n'y avait pas cu de trahison dans la Vendée; que l'ambition seule de quelques hommes sans talents avait fait tout le mal. « Je propose, dit-il, de » s'en rapporter à un général qui a fait toute » la guerre, et qui est en ce moment à la » barre. » C'était le fameux Westermann. Il offrit à la Convention les dépouilles sacerdotales de l'évêque d'Agra, et garantit sur sa tête que de toute l'armée catholique, dont il exagéra le nombre, il n'existait plus un seul combattant. « Chefs, officiers, soldats, évêques, » princesses, comtesses, marquises, tout, dit-» il, a péri par le fer, le feu et les flots. » Westermann se vanta d'avoir tué lui-même les derniers Vendéens. « Vous voyez ce brave géné-» ral, dit Lecointre de Versailles, eh bien, on » veut le jeter dans les fers! — La raison en est » simple, ajouta Philippeaux; il a battu les » rebelles de la Vendée. »

Ces dernières paroles hâtèrent la perte de 'un et de l'autre. En vain la Convention mit

Westermann sous sa sauvegarde; le comité de salut public redoutait ses liaisons comme son audace, et ne tarda point à l'envelopper dans une conspiration. Peu de jours après Choudieu répondit à l'accusation de Philippeaux : il répondit avec plus de passion que d'exactitude, et plus de véhémence que de vérité. 4 Phi-M lippeaux n'a vu partout que des trabisons et » des hommes qui mouraient inutilement à leur sy poste. Ces idées seraient déchirantes si elles » étaient vraies; mais Philippeaux avu de loin les » évènements de la guerre. A son ton d'assu-» rance on dirait qu'il a tout vu, qu'il a tout » fait, qu'il a déjoué toutes les trabisons, et » que la république n'a été soutenue que par son courage. Pour moi je n'ai pas, comme » lui, affronté tous les dangers; mais je puis - su opposer des faits et des dates précises à des » déclamations vagues, à des accusations dénuées de preuves. » Après avoir combattu chaque chef d'accusation, Choudieu ajouta: « J'ai promisde prouver que Philippeaux n'était s qu'un imposteur ou un fou; je crois avoir » rempli suffisamment cette pénible tâche, et » j'abandonne maintenant à la Convention na-» tionale le soin d'examiner si elle le décrétera » d'accusation comme un imposteur contre# révolutionnaire, ou comme un homme dont \* l'esprit est aliéné. \*

Philippeaux voulut répliquer, mais la Con--vention lui refusa la parole, et il se vit bientôt abandonné par ceux même qui l'avaient mis -en:avant. « C'est un thomme orgueilleux, di--» sartion; il a été humilié à Saumur, et n'a : cédé qu'à son ressentiment. Il ne poursuis vrait pas avec tant d'audace des hommes puiss sants, s'il n'était endoctriné et soutenu par » une faction, » Traité tour à tour de fanatique et de modéré, le plus grand nombre jugea que la poursuite de son accusation causerait un déobirement, et qu'il était d'une saine politique de l'étouffer. Philippeaux fut donc blamé par la majorité toujours prête à se ranger du parti -dominant. Déchiré, diffamé, abandonné, il resta seul avec sa conscience et osa encore -écrire; mais bientôt le comité de salut public l'entraîna dans la ruine des deux partis formés contre sa tyrannic. Philippeaux, Beysser et Westermann suivirent Camille et Danton à Téchafaud. On cherche vainement dans leur acte d'accusation la véritable cause de leur mort. Philippeaux fut condanné comme insrument et agent de Danton, accusé lui-même d'avoir voulu empêcher la liberté de s'affermir, en conspirant pour absorber la révolution dans

un changement de dynastie. Beysser et Westermann furent compris dans la même condamnation, le premier comme ayant comploté, dans les fers, le massacre de la Convention, l'autre comme complice de Dumouricz dans la conspiration tendant à rétablir la monarchie. A la lecture de son acte d'accusation, Westermann s'était levé avec une vive fierté, en s'écriant : « Moi conspirateur! je » demande à me dépouiller nu devant le peu-» ple; j'ai reçu sept blessures par-dévant, je » n'en ai qu'une par-derrière qui est mon » acte d'accusation. » Westermann et Beyssér avaient figuré tous deux sur le même théâtre; tous deux étaient Alsaciens, du même âge, du même grade; ils durent à la révolution et à la guerre civile leur élévation et leur mort. Egalement braves, également téméraires, tous deux furent le fléau des Vendéens; mais la réputation de Westermann fut plus éclatante. En le voyant aller au supplice, on se demanda quels étaient ses torts envers la convention. Westermann avait fait la guerre sans chercher à la prolonger par des calculs d'intérêts; son âme ardente et guerrière ne pouvait se plier à de telles spéculations; mais son courage alla jusqu'à la cruauté. Il se plaisait dans le

sang et le carnage. On le vit souvent dans les combats jeter son habit, relever ses manches, et le sabre en main, s'élancer dans la mêlée pour tuer à droite et à gauche. Cette fureur de sabrer lui valut le surnom de Boucher parmi les Vendéens. Rappelé à Paris après la bataille de Savenay, il jugea sa perte inévitable, et n'eut plus un instant de tranquillité. Son imagination frappée lui représentait les milliers de victimes qu'il avait immolées à la république. Il s'avoua obsédé de ces funestes images; dans ses rêves, il ne voyait que du sang. L'esprit de parti a exagéré la réputation de ce général qui eût été incapable de commander en chef. On l'accusa, non sans quelque fondement, d'avoir été pour l'armée un objet de scandale, en donnant plus d'une fois l'exemple de l'indiscipline et de la désobéissance. Il est certain qu'il compromit souvent le sort de l'armée dont il dirigeait l'avant-garde. Sa basse jalousie lui faisait deverser le mépris sur les officiers généraux dont il ambitionnait le commandement.

Sorti vainqueur de cette lutte, le comité de salut public en profita pour appesantir librement son joug de fer sur la France entière, sous prétexte d'y affermir la liberté. Son triomphe aggrava les maux de la guerre civile; l'ex-

termination et l'incendie furent désormais dans la Vendée, la loi de la guerre et l'obligation des généraux; ainsi l'humanité eut à gémir de la perte de Philippeaux et même de Camille-Desmoulin. Philippeaux mourut avec une touchante résignation. Peu de temps après, les deux partis qui divisaient la Convention se reprochèrent également sa mort.

La terreur du gouvernement révolutionnaire, la destruction de la grande armée catholique, non plus que la prise de Noirmoutiers, n'avaient pu soumettre les Vendéens. Charette résistait aux effonts des colonnes républicaines; Laroche-Jacquelein et Stofflet ralliaient dans le Haut - Anjou tous ceux qui, n'ayant pas passé la Loire, étaient restés sur la rive gauche. Les émissaires de ces deux chefs parcouraient tous les villages qui s'étaient signalés par leur dévoûment pour la cause royale. Bientôt ils se virent à la tête d'un rassemblement de 2 à 3 mille Vendéens aguerris. Cette troupe fut grossie par les royalistes qui avaient échappé aux désastres du Mans et de Savenay. Cachés d'abord dans les forêts, ils attendaient le moment favorable pour attaquer les postes républicains disséminés dans la Vendée. Pendant le reste de l'hiver, Laroche-Jacquelein voulait se borner à une guerre de détail, soit en coupant les communications de l'ennemi, soit en enlevant ses patrouilles, ses escortes, ses convois, surtout ses munitions de guerre, revenant au même plan qui avait été suivi pendant son absence.

La victoire, en rendant les républicains plus cruels, avait réduit au désespoir les royalistes échappés aux défaites et aux exécutions. Cette guerre prit alors un caractère de férocité dont l'histoire des peuples sauvages ne présente pas d'exemples. Tout ce que la rage peut inventer fut exécuté, souvent par des femmes, sur les prisonniers de guerre, et indistinctement sur tous ceux qui tombaient au pouvoir des royalistes.

Les républicains craignirent que ce parti ne reprit sa force première. Dans plusieurs rencontres, les nouveaux rassemblements avaient eu souvent l'avantage, particulièrement contre l'adjudant-général Desmares que sa lacheté conduisit à l'échafaud. Tandis que Bérard et Prodhomme attaquaient le poste de Saint-Fulgent, d'autres Vendéens se portaient sur Beaupréau et Montevrault. L'alarme se répandit dans tous les cantonnements républicains, et tous les commandants firent part au général en chef Turreau de leurs inquiétudes. Persuadé que l'intention de la Convention nationale était d'arracher par le fer et par le feu jusqu'aux

racines de l'insurrection vendéenne, ce général crut y parvenir en combinant ses mesures militaires sur la nature du terrain, et d'après la manière audacieuse dont combattait l'ennemi. Ce fut alors qu'il mit en activité ce plan funeste puisé dans les décrets de la Convention nationale et dans les arrêtés du comité de salut public. Il consistait à intercepter aux Vendéens tout secours étranger; à les priver de toute espèce de ressource en munitions de guerre et de bouche; à couper toutes leurs communications avec les Chouans comme avec les insurgés du Marais; à désarmer toutes les communes voisines du foyer de l'insurrection; à ne laisser aux royalistes que le choix de la mort dans le centre du pays insurgé, en occupant fortement les principaux points de la circonférence; à enlever de l'intérieur les bestiaux, les grains, et généralement tous les objets de subsistance; à détruire tous les lieux qui offraient un asile et des ressources ; à éloigner de la Vendée tous les habitants qui, sous prétexte de neutralité, portaient alternativement la cocarde blanche et la cocarde tricolore; à exécuter contre Charette des marches et des opérations hardies; à faire parcourir la Haute-Vendée dans tous les sens, par des colonnes qui poursuivraient sans cesse les insurges; à n'attacher aux colonnes ni artillerie ni aucun bagage; à protéger la navigation de la Loire depuis Angers jusqu'à Nantes par vingtquatre chaloupes canonnières; à établir des camps retranchés, et à renouveler fréquemment les troupes agissantes et celles des cantonnements. Considéré dans tous ses détails et suivi avec persévérance, ce plan eût pu terminer la guerre; mais il demandait un dictateur militaire pour vaincre tous les obstacles. La versatilité du gouvernement devait nécessairement paralyser son exécution. Il fut entravé par tous ceux dont il offensait les intérêts, et surtout par l'opposition des autorités locales, toujours disposées à se déchaîner contre le pouvoir militaire. Tel est le sort des mesures générales qui n'ont qu'une énergie de circonstance. Aussi, malgré la fermeté du général en chef qui ne changea rien à ses dispositions, ce plan trompa son attente.

Maître de Noirmoutiers, sans inquiétude sur la garde des côtes, également rassuré sur tous les mouvements que pourrait faire Charette, le général Turreau donna le signal pour l'irruption des douze colonnes formées par 15 mille hommes d'élite. Elles devaient, dans leur marche combinée, traverser en tout sens le territoire veudéen.

### 200 GUERRE DE LA VENDÉE.

Le 30 nivôse (20 janvier 1794), leurs chefs recurent l'ordre dont voici la substance: « Pas» ser tous les Vendéens au fil de la baionnette,
» livrer aux flammes les villages, métairies,
» bois, genets, et généralement tout ce qui
» pourra être brûlé; faire précéder chaque to» lonne par quarante à cinquante pionniers ou
» travailleurs chargés d'abattre les bois et fo» rêts pour propager l'incendie; prendre toutes
» les mesures secondaires nécessitées par les
» circonstances. »

Cet ordre qui n'exceptait de l'incendie général que les villes et bourgs de Saint-Florent, Chollet, Bressuire, Luçon, Machecoult, Châlans, Chantonay, Saint-Vincent, Argenton et Fontenay, fut précédé d'un arrêté du conventionnel Laplanche, qui enjoignait aux corps administratifs de faire enlever toutes les subsistances de l'intérieur de la Vendée.

Les douze colonnes devaient, en partant de différents points de la circonférence, se réunir à Chollet qui en était le centre, et dans leur course balayer tout le pays, en évitant les masses que pourraient opposer les Vendéens.

Bientôt, pertant le fer et la flamme, elles immolent sans distinction d'âge ni de sexe tout ce qui peut être atteint. La colonne que dirige Grignon part d'Argenton-le Château, traverse la Vendée de l'est à l'ouest, et comme une lave brûlante dévore tout jusqu'au hourg des Herbiers. Les soldats pillent, violent, brûlent, massacrent; femmes, vieillards, enfants, tombent sous leurs coups.

Huchet, parti de Luçon la torche à la main, détruit tout depuis Saint - Hermine jusqu'au pont Laclaye. Dufour dévaste le district de Montaigu et se porte sur les Herbiers, précédé de l'incendie. Amey fait brûler Mortagne et ses environs. La colonne exterminatrice de Cordellier parcourt la Vendée de l'ouest à l'est, et traverse la ville de Montaigu; Clisson, le Loroux, Tiffauges, jusqu'à la forêt de Vezin: tout est brûlé, tout est détruit sur son passage.

En même temps Carrier donne l'ordre au général Haxo d'incendier la Basse-Vendée et d'en exterminer tous les habitants. L'ordre est éludé, Haxo temporise; mais déjà la presque totalité du pays est embrasée. Une ceinture de feu suit la marche des douze colonnes infernales. Les villes, les bourgs, les chaumières, les subsistances, tout disparaît. Les commissaires de la Convention écrivent aux généraux: « Plus de prisonniers dans la Vendée; point de » quartier; nos prisons regorgent. » Rien n'est alors épargné. En vain quelques patriotes, jus-

qu'alors ignorés dans le centre de la Vendée, demandent la vie, leur certificat de civisme à la main; ils ne sont point écoutés; on les égorge, on fusille des municipaux revêtus de leur écharpe tricolore. Les patriotes qui sont épargnés voient leurs propriétés dévastées et livrées aux flammes, en implorant vainement une autorité protectrice. Le désespoir dans le cœur, ils vont répandre dans les villes voisines l'alarme et l'indignation. La Vendée n'est plus qu'un désert; on n'y voit que des cadavres, des cendres et des ruines. Aux cris du désespoir les généraux opposent l'ordre qu'ils ont de massacrer sans miséricorde. Ce que dévorèrentles flammes en grains, en habitations, en bestiaux, est évalué à 30 millions. Le quart de la population vendéenne tomba sous le fer des colonnes exterminatrices, mais 100 mille hommes, femmes, vieillards et enfants purent encore se sauver de leurs chaumières en feu pour se jeter dans les forêts. Alors tous s'armèrent pour se réunir aux rassemblements formés par Laroche-Jaquelein Stofflet et Bernard de Marigny. Ce dernier, en rentrant dans la Vendée, s'était mis à la tête de l'armée dite du centre. Le général en chef Turreau ne présenta point de masses aux Vendéens, qui d'abord n'en opposèrent aucune ; il craignait d'ailleurs, en donnant trop d'étendue aux espa-

ces qui séparaient les colonnes, de les affaiblir; elles devaient marcher de front et en ordre de bataille, soutenues par le croisement continuel de leurs flanqueurs. Il en résulta d'abord quelques succès; mais Laroche-Jacquelein, à la tête de quinze cents hommes d'élite, passa entre deux colonnes de droite sans les attaquer, et tomba sur Chemillé, qu'il emporta l'épée à la main. Cette diversion ne changea rien aux dispositions du général Turreau, qui avait porté son quartier-général à Chollet, d'où il dirigeait tous les mouvements. Ce dernier poste étant bientôt menacé, il y laissa une forte garnison sous les ordres du général Moulin le jeune, et se disposa lui-même à attaquer Tiffauges et Gesté. Suivant tous les rapports il y devait trouver l'ennemi en forces. Stofflet, Laroche-Jacquelein et Bernard de Marigny s'étaient en effet portés sur ces deux points devenus le rendez-vous général. Cordellier, à la tête de deux colonnes de droite réunies, marcha sur Gesté, et le général en chef Turreau se porta sur Tiffauges avec deux colonnes du centre. Bernard de Marigny n'y avait laissé que trois à quatre cents hommes qui l'évacuèrent après quelques coups de fusils; les républicains n'y répondirent que par une douzaine d'obus. Cordellier trouva de la résistance aux environs de Gesté; il eut trois engagements

sérieux avec Laroche-Jacquelein, qu'il ne put entamer. Ce dernier se replia sur la forêt de Vezin, pour s'assurer une retraite. Cordellier recut l'ordre de l'y poursuivre. Laroche-Jacquelein reparut bientôt, et, à la tête de quelques renforts, menaça tour à tour les divers cantonnements qui l'environnaient. Serré de près par le général Cordellier, il élude d'abord le combat, l'assaillit ensuite à plusieurs reprises, et obtient quelques succès Bouillant et impétueux il harcèle sans cesse son ennemi qu'il tient en échec. Ce jeune guerrier, dans les précédents combats, s'était souvent battu en capitaine expérimenté, mais depuis la malheureuse expédition d'outre-Loire, il ne montrait plus que la témérité d'un soldat. On eût dit qu'il pressentait la perte de son parti renaissant, et qu'il ne voulait pas lui survivre. Il dut la mort à son audace. Après un combat, près de Trémentine, où il avait eu l'avantage, il s'abandonne imprudemment à la poursuite des républicains, et apercevant derrière une haie un soldat qui voulait échapper à sa cavalerie, il s'avance à cheval, malgré les représentations de quelques Vendeens de sa suite, et somme son ennemi de lui rendre les armes. Celui-ci qui vient d'entendre prononcer le nom du général royaliste, veut venger son parti en perdant glorieusement la

vie, et il couche en joue Laroche-Jacquelein qui, en s'avançant, reçoit le coup mortel. Ainsi périt de la main d'un soldat obscur un chef, devenu célèbre par plus de victoires que de défaites. Ne connaissant que l'art de la guerre, il fut étranger à la politique, et tel que les anciens Français, il semblait appartenir aux temps héroïques de la chevalerie. Hors des combats il s'abandonnait à l'enjoûment et à la gaîté de son jeune âge; mais son grand caractère se développant dans les moments décisifs, c'est alors qu'on le voyait gémir de n'avoir à commander qu'une armée de paysans indisciplinés, qu'il croyait incapable de relever l'antique monarchie.

A la nouvelle de cette mort, Stofflet qui cachait dans son âme l'ambition d'un soldat heureux, accourut à Trémentine, s'empara du cheval de bataille de son général et piqua des deux au milieu de la foule éplorée, en s'écriant dans son grossier langage: « Ce n'était pas grand'- » chose que votre Laroche-Jacquelein! » Ce fut ainsi qu'il s'empara du commandement que personne n'osa lui disputer. Quelques soldats attachés à Laroche-Jacquelein se chargèrent de lui rendre les honneurs funèbres et portèrent son corps au château des Aubiers.

L'ennemi n'apporta que plus d'ardeur dans ses attaques, espérant trouver les royalistes découragés. Des obstacles imprévus l'arrêtèrent. Le général en chef Turreau, forcé de fixer son quartier-général à Nantes, se trouva trop éloigné des colonnes dont la marche aurait exigé l'activité la plus soutenue. Stofflet, qui brûlait de signaler son commandement, se disposait à attaquer Chollet, où il avait conservé des intelligences. 150 combats lui avaient donné l'habitude de la guerre, et il voyait dans la prise de cette ville un grand avantage pour son parti. Le général de brigade Moulin le jeune qui la défendait avec 5 mille hommes et trois pièces de canon, fut prévenu de ses projets : la force de sa garnison le rassura. Stofflet venait de rassembler près de Nouaillé 4 mille Vendéens aguerris. Le 10 février ses soldats surprennent les avantpostes républicains, fondent sur les retranchements en poussant des cris effroyables, et y pénètrent de toutes parts. Au premier coup de fusil une partie de la garnison avait pris lâchement la fuite; le reste ne put tenir contre une pareille attaque. Le général Moulin désespéré, fit d'inutiles efforts pour rallier ses soldats. Le général de brigade Caffin qui le seconde, est blessé à ses côtés. Moulin, bientôt atteint luimême de deux coups de feu, cherche encore à arrêter le désordre, mais les tirailleurs de Stofflet, déjà maîtres de la ville, le poursuivent avec acharnement. Il perd son sang, ses forces l'abandonnent, son cheval s'abat dans une rue embarrassée d'un fourgon chargé de blessés; trahi par ses propres soldats, craignant de tomber vivant dans les mains des royalistes, il saisit ses pistolets et se brûle la cervelle. Sa mort héroïque couvrit de honte les lâches qui l'avaient abandonné, et lui valut les regrets et l'estime de l'armée entière.

Stofflet entra triomphant dans Chollet, si souvent baigné du sang des deux partis. Au milieu de la victoire, des femmes même massacrèrent des prisonniers. Les vaincus poursuivis au-delà de la ville, couvraient la route de Nantes. Le général Cordellier qui accourait des environs de Gesté avec sa division, parvint avec peine à se faire jour à travers les fuyards, pour joindre l'ennemi qui s'acharnait à leur poursuite. Bientôt l'affaire s'engage entre ces troupes fraîches et les Vendéens qui se croient sûrs de la victoire. Ils furent rompus à leur tour et poursuivis par une charge vigoureuse de troupes légères, jusques dans Chollet, dont ils avaient déjà rempli les maisons. Stofflet parvint à les rallier, et gagna les hauteurs de Nouaillé; il y resta deux

### 208 GUERRE DE LA VENDÉE.

jours à la vue des républicains, ayant l'air de les braver. Ceux-ci n'osèrent sortir de leurs retranchements...:

L'invasion de Chollet et la mort tragique du général Moulin, jetèrent l'alarme sur les deux rives de la Loire, et dans la capitale où tout fut exagéré. «C'est donc ainsi, disait-on, qu'il n'y » a plus de Vendée! A quoi servent tant de » combats, tant de défaites, tant de victoires, » puisque la Vendée renaît de ses cendres. Sans » le feu et l'égorgement, la guerre serait finie. » Les cruautés commises ont donné des armes » aux restes de cette population désespérée. Il » n'en faut plus douter, c'est le comité de salut » public lui même, ce sont les généraux qui » alimentent et perpétuent cette guerre. »

Quoique le comité etit résolu de garder désormais le silence sur la Vendée, Barère ne put se dispenser de parler dans un dernier rapport, de Chollet et de la mort du général Moulin. Il imputa ce désastre aux généraux et aux agents du gouvernement, et s'éleva même contre le système d'extermination qu'il avait fait adopter. « Le comité, dit-il, espérait surtout que » l'armée de l'ouest, fidèle aux maximes et aux » ordres du gouvernement, ne disséminerait » jamais ses forces et s'occuperait bien plus de » détruire le noyau des brigands qui pouvaient » se former de nouveau, que de sacrifier les » habitations isolées, les fermes utiles, et les » villages soumis. Cependant les forces répu-» caines ont été morcelées, des rassemblements » se sont réorganisés, et la troupe royaliste » naguère éparse et fugitive, maintenant sous » les ordres de Laroche-Jacquelein, de Stofflet st et de Charette, se grossit de tous les mécon-» tents qu'on doit à l'exécution barbare des dé-» crets, dans un pays qu'il ne fallait que dé-» sarmer et administrer avec le bras nerveux » d'un pouvoir militaire et révolutionnaire. » Ce discours annoncait un changement de système ou du moins des modifications tardives et nécessitées par les circonstances. « Cepen-» dant, ajouta Barère, l'avarice des proprié-» taires de la Vendée n'a pas manqué d'exagé-» rer les dommages causés par l'exécution des » décrets, et de grossir par la malveillance de » leurs plaintes, les rassemblements et les nou-» velles tentatives des brigands.»

Après avoir payé un tribut d'éloge aux travaux des commissaires Bourbotte, Francastel et Tureau, il les fit remplacer par les conventionnels Gareau et Hentz, qui furent envoyés avec des pouvoirs illimités, et de nouvelles instructions.

Barère proposa ensuite d'honorer la mé-

## 210 GUÈRRE DE LA VENDÉE.

moire du général Moulin, et la convention décréta qu'il serait élevé à Tiffauges, aux frais de la république, un monument simple avec l'inscription suivante: « Républicain, il se » donna la mort pour ne pas tomber vivant au » pouvoir des brigands royalistes.»

Mais dès le lendemain de la déroute, le corps de ce général, resté sur le champ de bataille au pouvoir de la division du général Cordellier, avait éte inhumé à Chollet, au pied de l'arbre de la liberté en présence des autorités et des soldats.

Lorsque le comité de salut public eût fait pressentir qu'il allait changer de système à l'égard de la Vendée, les généraux cessèrent d'incendier, mais sans discontinuer les massacres. L'inconcevable activité de Stofflet semblait vouloir lasser l'acharnement des patriotes. Il rassemble 6 à 7 mille hommes, et menace Beaupreau où le général Cordellier venait de se porter avec sa division. A peine les avant-postes de ce dernier sont-ils attaqués, que tous les soldats animés par son exemple, se répandent en tirailleurs à la manière des Vendéens, et engagent une fusillade tellement nourrie, qu'elle se soutient pendant six heures. Etonné de cette nouvelle manière de combattre, Stofflet abandonne le champ de bataille et disperse sa troupe. Le choc fut tel ce jour là, que plusieurs Vendéens serrés par les tirailleurs républicains vers la rivière d'Erbre, s'y noyèrent.

Il eût été désormais impossible à Stofflet de rien entreprendre d'important, si la division Cordellier, l'une des plus aguerries, lui eût été constamment opposée, mais le désir de détruire Charette, détermina le général en chef Turreau à la faire marcher dans le Bas-Poitou. Reste maître de la campagne, Stofflet menaça de nouveau le poste de Chollet. La garnison qui venait d'être renouvelée, sous les ordres du général Huchet, n'osait sortir des retranchements. La résurrection de la Vendée, la difficulté des communications, le danger de laisser des cantonnements isolés, avaient déjà forcé les républicains d'évacuer quelques postes du centre, tels que les Herbiers, Chantonay, Laroche-sur-Yon; le général en chef sollicitait la même mesure à l'égard de Chollet, menacé d'un coup de main. Dans les premiers jours de mars, Stofflet se présente de rechef aux avant-postes de cette ville, dont la garnison venait d'être renforcée par la colonne du général Grignon. Les républicains étaient en bataille sur les hauteurs; les royalistes éparpillés en demi cercle. Ils repoussèrent d'abord les détachements envoyés pour les combattre. Le général Grignon ordonna la

charge et ne fut point obei. Ses soldats se débandèrent sous prétexte que leurs cartouches étaient trop grosses pour le calibre des fusils. Envain Grignon les conjure de se servir de l'arme blanche; il est menacé par ses propres soldats. Informé du désordre, le général Huchet arrive sur le champ de bataille avec des troupes fraîches, et arrête les fuyards. «Je » suis déshonoré, s'écrie Grignon, en voyant » ce général; je ne puis plus commander. » En même temps les soldats se pressent autour du général Huchet et lui adressent des plaintes et des menaces. « Tiens général, lui dirent-ils, vois » les cartouches anglaises, et dis qu'on ne trahit » pas. » L'on ne put arrêter le désordre qu'en faisant rentrer toutes les troupes dans les retranchements. Stofflet, averti qu'il arrivait des renforts aux républicains, n'osa point attaquer. En effet, les commissaires de la Convention parurent le lendemain avec le général en chef qui venait d'obtenir l'ordre d'abandonner Chollet. L'évacuation eut lieu en deux heures; la république y perdit des millions en grains, fourrages, habillements des troupes, et objets destinés pour remonter les manufactures. Tout fut livré aux flammes ou laissé aux Vendéens. Une partie de l'armée de Marigny enleva sur la route la caisse de la municipalité. Dans leur

marche rétrograde, les commissaires et le général en chef, virent sortir d'une forêt près de Vihiers, les Vendéens qui venaient à eux pour les combattre. C'était un détachement d'environ 2 mille hommes, envoyé par Stofflet. Le général Turreau fit ses dispositions et montra trop ses forces. Quelques Vendéens furent tués à coups de canon, le reste se retira dans les bois, et les républicains à Saumur.

L'évacuation de Chollet valut à Stofflet la possession de tout le pays qu'avait occupé la grande armée catholique. Déjà le centre de la Vendée se trouvait au pouvoir de Bernard de Marigny. Ce chef y avait rallié 5 à 6 mille Vendéens. Son quartier-général était à Cérisais, entre Bressuire et Châtillon.

Il n'avait d'abord fait qu'une guerre de détail en interceptant les convois, les détachements, pour se procurer des munitions et des armes; peu disposé d'ailleurs à se réunir à Charette ou à Stofflet, dont il connaissait l'ambition. Il avait eu soin d'éviter, dans les premiers momens de la résurrection de son parti, les forces supérieures que lui opposèrent les républicains. Sa parfaite connaissance du théâtre de la guerre, et l'attachement sans borne que lui vouaient les habitants, en faisaient un chef redoutable; mais il sentit le besoin de se signa-

ler par une action d'éclat. Instruit par deux transfuges, qu'une faible garnison défendait Mortagne, où il n'y avait point d'artillerie, il forma le projet de s'en emparer. Avant de commencer l'attaque, il serra tellement cette place que pendant plusieurs semaines il fut impossible au commandant républicain de communiquer avec aucune des douze colonnes: toutes les ordonnances envoyées à la découverte, étaient égorgées. Bientôt la ville se trouva bloquée entièrement. Elle avait pour la défendre sept à huit cents soldats, cent cinquante patriotes armés, et de vieux remparts nouvellement rétablis.

Vers la fin de mars, la garnison ayant besoin de fourrages fit une sortie. Bernard de Marigny intercepte le convoi, taille en pièces l'escorte, paraît tout à coup avec 4 à 5 mille Vendéens, et plante le drapeau blanc à la vue des remparts. Deux autres colonnes royalistes se présentent en même temps devant les portes nantaise et rochellaise pour une fausse attaque. La générale eut bientôt rassemblé la garnison et tous les habitants en état de porter les armes. Les postes assignés à chaque corps furent occupés, et les portes murées en dedans. Bernard de Marigny, dépourvu de canons, ordonne l'escalade, et par son exemple, anime les Vendéens. Aussitôt un feu roulant de mousqueterie est dirigé sur les portes de Saint-Louis et de Poitiers. Le commandant Lenormand, chef du troisième bataillon de l'Orne, parcourt les remparts, et recommande aux républicains de ne tirer qu'à portée sûre. Les assaillants, avec des cris épouvantables, disposent tout pour donner l'assaut. Les premiers qui se présentent reçoivent la mort, et entraînent dans leur chute ceux qui les suivent. Découragé, privé d'ailleurs de moyens suffisants pour l'attaque, Bernard de Marigny renonce à l'escalade, sans interrompre néanmoins le feu auquel les assiégés ripostent sans interruption. Avant la nuit, il ordonne la retraite, en annonçant une seconde attaque pour le lendemain. Les chefs de la garnison s'assemblent en conseil de guerre, et décident d'évacuer la ville ; la plupart des habitants suivent la garnison, qui opère sa retraite en silence et avec ordre, se faisant jour courageusement à travers quelques partis ennemis pour se replier sur Nantes.

Le jour paraissait à peine, quand Bernard de Marigny, ayant rassemblé ses soldats dispersés dans les fermes voisines, voulut livrer un second assaut. Laudran-Lerovre qui sortait de la ville, fut le premier à lui annoncer la retraite de l'ennemi. Alors le général vendéen y pénètre sous l'habit d'un chaudronier, distingué seulement par deux croix. Il s'empara des magasins, fit couper l'arbre de la liberté, brûla le château, les portes de la ville, et ordonna de raser les fortifications. Il ne put contenir la fureur du soldat qui massacra sous ses yeux deux femmes signalées par leur attachement aux républicains. Mortagne n'offrant aucune sûreté, Marigny ne l'occupa qu'un seul jour: le gros de son armée s'éparpilla dans les villages voisins. Les approvisionnements dont on venait de s'emparer filèrent au quartier-général de Cerisais.

Trois jours après, la colonne républicaine du général Grignon parut, et bivouaqua autour de la ville. Quoique l'ennemi se fût retiré vers les Herbiers, ce général, dans la crainte d'être enveloppé, gagna Montaigu.

Mortagne était le seul poste qui restât aux patriotes dans l'intérieur de la Vendée; aussi son invasion par les royalistes parut très importante aux deux partis. La retraite de la garnison fut regardée par les généraux et les commissaires conventionnels comme une désertion criminelle. D'après les lois de la guerre, une place ne pouvait être abandonnée qu'après l'ouverture de la brêche. En conséquence, les commandants de la garnison furent destitués;

et à la suite d'une séance orageuse de la société populaire de Nantes où ils voulurent récriminer contre les généraux, ceux-ci les firent traduire devant une commission militaire. Les accusés s'appropèrent de l'exemple de Chollet, alléguèrent leur abandon, un blocus de quinze iours, la perte d'un cinquième de la garnison, après sept heures de combats et d'assaut; ensuite d'accusés devenant accusateurs : « Quels n sont les coupables, ou de ceux qui ont éva-» cué des postes utiles sans nécessité, ou de ceux » qui n'ont abandonné le leur qu'après une » défense honorable? Est-on venu à notre se-» cours? Pourquoi commes-nous dans les fers? » Est-ce pour avoir tonné contre ceux qui ont » enveloppé les innocents avec les coupables? » contre ceux qui, par les horreurs qu'ils ont » commises eu nom de la république, n'ont » fait que grossir le nombre de ses énnemis, » en changeant en rebelles désespérés des hom-» mes paisibles? Qui pourra laver les généraux » d'avoir ordonné l'exécution d'un plan si in-» fame et si impolitique, comme s'ils eussent » voulu favoriser les vues de Charette et de » Stofflet en prolongeant la guerre, et rendant » impossibles les moyens de la terminer?» Cette justification énergique les sauva.

Je suis entré dans ces détails pour montrer

que des prisons de Nantes s'éleva le premier cri accusateur contre le système d'incendie et d'extermination. Déjà le comité de salut public en rejetait le blame sur les généraux. Gependant la puissance révolutionnaire conservait encore toute sa force, et les plaintes de la garnison de Mortagne furent étouffées, mais pour se renouveler bientôt avec plus de violence. Le changement de système, quoiqu'insensible, fit juger dès-lors que le défaut de persévérance prolongerait la guerre civile. Le gouvernement révolutionnaire, trop impatient de la terminer, ne put s'arrêter à un plan raisonnable, soit qu'il ne connût pas l'état des choses, soit qu'il fût entraîné au-delà du but par l'exagération des idées dominantes. On l'accusa même d'entretenir sciemment la guerre, accusation absurde en ne jugeant que son intention, mais vraisemblable lorsqu'on examine les mesures qui y furent employées.

En cessant d'incendier l'on cessa d'égorger aussi les femmes, les vieillards, les enfants, qu'un ordre des commissaires de la Convention fit ramener sur les derrières de l'armée. « Les tribunaux militaires distingueront les » coupables, écrivirent les commissaires ; sur » le reste il sera pris le parti que la Convention » jugera convenable. »

Soit par lassitude, soit par nécessité de revenir à des principes d'humanité la guerre perdait de sa fureur du côté des républicains. Il n'en était pas de même dans l'autre parti, qu'on avait réduit au désespoir et qui ne voyait son salut que dans le droit de représailles; aussi les commissaires Hentz et Gareau manderent-ils à cette époque : w Il ne faut pas » s'étonner si les restes d'une armée qui fut » terrible, si des hommes qui depuis un an » s'aguerrissent en n'ayant devant les yeux » qu'une mort inévitable, cherchent à se dé-» fendre avec le courage du désespoir ; ils se->> ront dangereux tant qu'ils n'auront pas tous » péri; mais il faut du temps pour les réduire; » ils sont dans leur pays, où ils se rassemblent » et se dispersent à volonté en se jetant sur nos » postes qu'ils égorgent, et dont ils enlèvent » les armes. »

Depuis l'évacuation de Chollet tout le haut Anjou reconnaissait le pouvoir de Stofflet, dont la réputation égalait celle de Charette. La prise de Mortagne avait augmenté les espérances et les prétentions de Bernard de Marigny. Quant à Charette, il fit face de tous les côtés, et parvint, avec une poignée de soldats, à échapper à 30 mille hommes qui pendant cinq mois d'hiver le poursuivirent avec acharnement.

Après la déroute de Machecoult il s'était reporté au centre de la Vendée pour se venger bientôt à St.-Fulgent. La garnison et les patriotes en avaient été chassés au moment où ils relevaient un arbre de la liberté. Ce signe du républicanisme fut bientôt abattu par Charette. La fatigue et des marches forcées mettant sa troupe hors d'état de se garder ellemême, il fit entrer ses soldats dans le bourg, et monta la garde sur le grand chemin avec un petit nombre d'hommes infatigables et aussi dévoués que lui. Un détachement républicain venu de Chantonay pour remplacer celui de St.-Fulgent donna dans le piège, et fat poursuivi jusqu'au château de l'Oie. Il faisait un froid excessif, et malgré l'avis de Joly l'armée de Charette revint à St.-Fulgent, où elle fut bientôt surprise et dispersée par plusieurs colonnes ennemies. Charette lui-même erra tonte la nuit accompagné de dix hommes, et ne réunit que le lendemain une partie de ses forces dans la forêt de Grala. Son armée diminuant à mesure que les paysans du Bas-Poitou s'éloignaient de leur pays, il ne se trouvait souvent qu'avec 1000 à 1200 hommes; mais son ancien territoire n'était plus tenable. Il attaqua plusieum fois Aisenay sans aucun succès, et fut aussi battu à la Chambaudière, Denauroi, major de l'armée, et l'un des officiers les plus braves, y regut une blessure grave. Charette était au Val de Morière lorsqu'il apprit que les républicains marchaient pour l'y cerner. Indécis d'abord sur le parti à prendre, la forêt de Grala lui parut une retraite assurée, où il pouvait se tenir long-temps caché; mais il courut attaquer une colonne ennemie qui traversait le bourg de Brouzil, et dont on lui avait faussement signalé la faiblesse. C'étaient 1200 hommes commandés par le général Dufour, qui se défendirent couras geusement. Un bataillon embusqué dans un taillis fit un feu terrible sur les royalistes. Charette courut bientôt au poste le plus périlleux, et reçut une balle près de l'épaule. Les officiers qui l'entouraient s'en aperçurent à peine; il continua même à donner des ordres pour s'opposer à l'entrée de l'ennemi dans la forêt. Joly se jeta au-devant des fuyards, et brûla la cervelle à un soldat qui refusait de lui obéir; mais il fallait céder au torrent, et la déroute devint générale. La cavalerie républicaine qui sabrait tout ce qui lui offrait quelque résistance ne fut arrêtée que par la difficulté des chemins. Cha. rette s'enfonca le lendemain dans la forêt de Grammont, toujours poursuivi par deux colonnes de patriotes qui longèrent le bois de

droite et de gauche sans apercevoir les royalistes. La cavalerie de ses derniers s'empara une heure après du convoi qui suivait l'ennemi.

Charette, instruit que Sapinaud et Gogué, de retour de l'expédition d'outre-Loire, venaient de rassembler, pour se joindre à lui, quelques soldats qui avaient survécu à leurs anciens chefs. s'avança jusqu'à Chauché pour les recevoir. Il les trouve en fuite devant des forces supérieures et fait changer leur fortune. Il bat les trois colonnes ennemies qui se portaient séparément sur Chauché : d'abord celle du général Grignon, venant de Saint-Fulgent; ensuite celle de l'adjudant-général Lachenaye, venant des Essards; la troisième colonne qui sortait du Grand-Luc, fut également défaite après avoir été prise entre deux feux. Pour cacher la faiblesse de sa troupe, Charette ordonna de fusiller tous les prisonniers : ses soldats firent un riche butin. Les vaincus perdirent mille hommes dans cette journée; Joly en avait partagé la gloire. Le général Grignon, après cet échec, se replia sur Puybéliard. Charette, voulant profiter de la victoire et venger le sang vendéen qui avait coulé à Legé depuis l'irruption des douze co-Lonnes, se précipita sur ce bourg et l'emporta, malgré la résistance de la garnison et le feu de deux pièces de douze. L'ennemi, en fuite sur

la route de Nantes, se trouva pressé entre deux ruisseaux que l'hiver avait changés en torrents: presque tous y furent massacrés au nombre d'environ huit cents. Dans cette action Joly perdit ses trois fils : l'un qui était passé du côté des républicains, s'étant vainement repenti de sa défection, avait été forcé de combattre un père inflexible; celui qui était resté fidèle fut tué à cheval, à côté de son père qui l'adorait: il était plein de courage et chéri des soldats. Enfin le plus jeune des trois fût égorgé le même jour par un parti ennemi. On ne fit point de prisonniers à Legé; tous périrent, à l'exception d'un capitaine, nommé Beaumel, qui fut reconnu et sauvé par un Vendéen de ses amis. Il suivit le parti de ses libérateurs, devint un des premiers officiers de Charette et servit avec distinction.

Legé, long-temps le séjour le plus tranquille malgré la guerre, n'était plus habitable depuis que les Mayençais et les colonnes exterminatrices l'avaient successivement incendié et dévasté. Des cadavres, rangés avec une symétrie barbare, entouraient la ville, et le dernier combat en avait encore accru le nombre: l'infection de l'air commandait impérieusement de fuir. Charette se hata d'abandonner Legé. Son artillèrie et le butin filèrent d'abord à la Benate. Il fallait, pour y arriver, traverser le

## 324 GUERRE DE LA VENDÉE.

ruisseau du Moulin-Guérin, dont les pluies avaient fait une rivière rapide. L'armée se pressa sur les bords sans pouvoir prendre un parti, tandis que quelques arbres abattus de droite et de gauche, eussent suffi pour faciliter le passage; mais Charette que sa blessure incommodait, avait pris le devant avec sa cavalerie, et aucun officier n'était capable de faire construire un pont si facile. On passa de l'incertitude au désordre, et ensuite à l'effroi par le bruit d'une fusillade qui se fit entendre au déclin du jour, du côté de Legé. C'étaient les hussards républicains qui s'emparaient du convoi et des blessés à leur sortie de la ville. L'armée sans chef se dispersa dans la forêt de la Roche-Servière: très peu arrivèrent le soir à la Benate. Cependant Charette réunit le lendemain assez de soldats pour occuper le poste de Corcoué, abandonné par un détachement républicain, qui aurait pu la veille exterminer les royalistes au Moulin-Guérin.

Le général en chef Turreau, étonné des succès de Charette, avait ordonné au général Duquesnoy de poursuivre les Vendéens avec une colonne infernale. Celui - ci rencontre enfin Charette à une demi-lieue du pont des Noyers, près de Saint-Colombin. Une petite rivière séparait les deux armées. D'abord les tirailleurs engagèrent un feu très vif avec l'avant-garde

des royalistes, qui n'attendit point pour attaquer que toute l'armée eût passé la rivière. A mesure que les bataillons républicains arrivaient, le général Duquesnoy les mettait en bataille. Bientôt le feu devint meurtrier de part et d'autre. Charette résistait et gagnait même du terrain sur ses flancs. Le général Duquesnoy ayant réuni sept bataillons, le chef royaliste fit aussitôt sortir des vignes de Saint-Colombin toute sa réserve. Alors les républicains virent distinctement cinq drapeaux blancs et environ 4 mille hommes qui se déployaient sur trois de hauteur, sans être cependant très alignés. Le combat devint général. L'armée royale fut repoussée trois fois, et le général Duquesnoy, l'ayant fait tourner et charger, décida la victoire. Les soldats de Charette se dispersèrent laissant quatre à cinq cents morts sur le champ de bataille. Laroberie le jeune fut entouré par cinq ou six dragons qui le sommèrent de se rendre. Il s'attache à un seul, lui porte un coup de sabre sur la tête, et sautant ensuite un fossé qui le sépare de ses ennemis, il court rejoindre Charette, sans être atteint d'aucune blessure. « Je ne puis dire de » quel côté ont fui les royalistes, écrivit le gé-» néral Duquesnoy; ils se sont dispersés de » toutes parts, et la nuit est venue nous arrêter » dans leur poursuite. » Charette, en traversant

le bourg de Saint-Colombin avec sa cavalerie, sauva plusieurs Vendéennes, que des républicains allaient, fusiller dans le cimetière. Il rallia ses forces au bourg de la Grole, et se porta le lendemain sur Saligné. Le général en chef Turreau, impatient de l'atteindre avec des forces. supérieures, appela le général Condellier, et rejoignit lui-même avec sa division celle du général Duquesnoy. Il marchait pour attaquer devant lui Charette, qu'il croyait au Grand-Luc, tandis qu'il était déjà sur ses derrières. Par une contre-marche rapide il espérait l'atteindre; mais celui - ci parvint encore à lui échapper. Au moment où il le serrait de nouveau avec deux divisions, un ordre du ministre détacha 5 mille hommes pour reformer l'armée des côtes de Brest. Le général Turreau laissa le général Cordellier sur les bords de la Boulogne, pour observer les mouvements de Charette, et lui ordonna de ne point se compromettre jusqu'à l'arrivée de nouveaux renforts. Charette venait aussi d'être abandonné par une des divisions du centre, que commandaient Prodhomme et Sapinaud. Cette défection, exigée par les frères Gogué, fut le prix de leur réconciliation avec Prodhomme. L'on soupconna des officiers de l'armée de Charette, dont les vues étaient ambitieuses, d'avoir fomenté la discorde. Elle avait

éclaté dès Saint-Philibert entre son armée et la division du centre.

Vers cette époque les royalistes du pays de Retz reprirent les hostilités. Lacathelinière, n'ayant pu joindre Charette à Machecoult, était d'avis de tout suspendre jusqu'au printemps, espérant qu'alors les troupes républicaines seraient obligées de retourner aux frontières. Mais la plupart de ses officiers, surtout ceux qui revenaient de l'expédition d'outre-Loire, regardaient ce parti comme une lacheté. Ils voulaient suivre l'exemple de Charette, qui continuait de se battre. Lacathelinière entraîné, reparut en armes avec ses paysans, dont il n'avait jamais pu réunir plus de 2 mille. Accablé bientôt par les nombreuses garnisons du port Saint-Père, de Machecoult, de Bourgneuf, de Paimbœuf et de Sainte-Pazanne, il se réfugia dans la forêt de Princé, où sept fois il fut attaqué sans succès décisif.

Une colonne de mille républicains, commandés par l'adjudant-général Boussard, sort de Bourgneuf, s'avance et fait halte dans l'allée du château de Vue, à l'entrée de la forêt. Le commandant et un officier pénètrent seuls dans le château. A l'aspect de cette antique et sombre forêt, les soldats qui se rappellent tous les dangers précédents, éprouvent un saisissement in-

volontaire. Ils s'étendent de droite et de gauche. mais lentement et sans éclaireurs. A peine touchent-ils à la porte du château, que le sifflement d'une vive fusillade surprend les plus avancés; la plupart tombent sous la grêle de balles que faisaient pleuvoir les soldats de Lacathelinière embusqués. Au lieu de fuir, les républicains, à la voix du chef de bataillon Mengaud, du 39e. régiment, se rallièrent en face de l'ennemi, qui étendit ses ailes et se précipita en tirailleurs pour les envelopper. L'on se fusilla long-temps; le brave Mengaud tombe frappé d'un coup mortel. La cavalerie de Lacathelinière profitant du désordre, chargea le bataillon de la Somme. Les républicains privés de leurs chefs, se réfugiaient vers Bourgneuf, lorsqu'une colonne qui arrivait à leur secours, les rallia. Ils marchèrent tous réunis sur les royalistes, qui à leur tour, furent repoussés jusqu'à Vue, d'où ils gagnèrent la forêt.

Lacathelinière était éloigné de l'ennemi lorsqu'il eut le bas ventre percé de deux balles. » Je sais, s'écria-t-il, qui m'a porté le coup. » Il soupçonnait un royaliste de son armée, qui était furieux de le voir tenir à l'avis de rester paisible pendant l'hiver. Le lendemain, à la pointe du jour, les républicains fouillèrent la forêt, mais inutilement. Une soixantaine de

Vendéens ayant été aperçus dans des marécages, furent passés à la baïonnette. Après l'expèdition, les colonnes gagnèrent leurs cantonnements respectifs. Deux soldats, Saubois et Fabre, s'écartent de la route pour marauder, et pénètrent dans la ferme du Frossai, appartenant à Lacathelinière. Saubois veut saisir une poule qui lui échappe, se réfugie sous un pressoir; il veut la faire sortir avec la pointe de sa baïonnette. Le fer trouve de la résistance: un hommes'élance tout à coup « Ne mefaites pas de » mal, dit-il, je vais sortir. » Il était sous des habits de paysan, et blessé de deux coups de feu. Il refusa d'abord de dire son nom. Menacé d'un coup de fusil par Saubois, il s'écrie: « Je suis La-» cathelinière, sauve-moi et ta fortune est faite; » tout mon argent et mes effets les plus précieux » cachés dans la forêt, te seront livrés à l'instant.» Saubois refuse tout, saisit et amère son prisonnier. Au nom de Lacathelinière, lessoldats arrivent en foule; chacun veut voir ce chef royaliste qui s'est rendu si redoutable, qui a tant immolé de républicains aux portes de Nantes. A l'aspect de cet ennemi, la plupart veulent le tuer, les unsà coups de fusils, d'autres à coups de sabres; les plus calmes s'y opposent et le conduisent au chef de la colonne. Traduit à Nantes devant les généraux et les commissaires de la Convention,

accusé par eux d'avoir fanatisé le peuple et versé le sang au nom de la religion et de la royauté, Lacathelinière répond: « Ne méritez » vous pas le même reproche, vous qui fana-» tisez le peuple au nom de la liberté qui n'est » qu'une chimère. » Il fut envoyé devant une commission militaire et jugé à mort. Saubois, qui l'avait arrêté, après avoir refusé de l'argent et un grade, le promena fièrement sur un cheval dans la ville de Nantes, pour qu'on ne pût douter de l'importance de sa capture. Lacathelinière manqua de fermeté dans ses derniers moments: il demanda un sursis de trois jours pour faire aux habitants des campagnes, par lui soulevés, une adresse tendant à la soumission. On le lui refusa, et il fut aussitôt conduit au supplice.

Ce chef ne fit rien de grand. Il était brave, mais cruel, faisant rarement grâce aux prisonniers. Les Nantais se flattèrent vainement que sa mort ferait rentrer les royalistes du pays de Retz dans le devoir: Guérin, autre chef plus dévoué à Charette, sut bientôt les rallier.

Réduit à courir de forêts en forêts, pour se dérober aux poursuites d'un ennemi infatigable, Charette ne perdait ni de sa constance, ni de son audace; sa troupe n'était cependant plus composée que de malades, de blessés et

d'hommes épuisés par les fatigues et les privations. Toujours froid dans le danger, il savait le braver, et ne s'occupait, pour réparer plus sûrement ses défaites, qu'à donner de la consistance à cette poignée d'hommes dévoués à sa fortune. Aussi ce fut dans sa plus grande détresse, qu'il organisa à la Sauvagère près Boué, un corps de chasseurs. Le commandement de la première compagnie fut donné à Bodereau; celui de la seconde, à le Moelle; Bodereau eut aussi le premier drapeau de l'armée. Mais un trop long séjour à Boué pensa devenir fatal à Charette. Il s'y trouvait presque cerné, lorsque . voulant l'abandonner, il eut à parcourir la lande immense de Boué avec une longue suite de voitures. Il sut payer d'audace, en faisant protéger habilement sa retraite par le peu de soldats en état de se battre. Le général Haxo crut d'abord que Charette acceptait le combat, et se mit en ordre de bataille. Pendant ces préparatifs, Charette faisait filer ses convois et le gros de son armée par le pont de Montbert qui n'était point gardé. Là, son armée entière aurait dû périr; mais lorsque Haxo donna le signal de l'attaque, il n'y avait déjà plus devant lui qu'une poignée d'hommes qui prirent brusquement la fuite, après quelques coups de fusils. Cette arrière-garde rejoignit le corps d'armée

qui, au-delà du pont, s'était rangée en bataille, et qui se mit en marche, en longeant la Boulogne. Le général Haxo, croyant alors que Charette voulait repasser, suivit l'autre rive par les bauteurs. Charette s'enfonce dans les landes d'Aigrefeuille, n'ayant à combattre dans sa retraite qu'une colonne envoyée à sa poursuite. Bientôt serré de près, il met pied à terre et s'écrie : « A moi, les braves ! » Faisant volte face, il étend ses ailes, et force l'ennemi à la retraite. Il parvient ainsi à gagner Saint-André-Treize-Voix, où il arrive à six heures du soir pour en sortir au milieu de la nuit, et se porter d'abord sur St.-Sulpice, puis vers les landes de Béjari, où il trouve et disperse encore une culonne sortie de Montaigu. Pour éviter le général Haxo qui alors était en force, il revient sur ses pas et se dirige sur la Vivautière, où il attend Guérin qui venait à son secours avec les restes de la division du pays de Retz. Sans cette réunion, qui eut lieu dans les premiers jours de mars, les républicains cussent accable Charette, « Brave Guérin, » s'écrie ce dornier, ta troupe est fraîche, mar-

» che à l'ennemi, je te suis et te réponds de la » victoire. » Guérin, à la tôte de l'avant-garde, fond sur les républicains, et se voyant couché en joue à quinze pas : « Tu me manqueras, » crie-t-il à son ennemi. » Le coup part, Guérin n'est pas touché, et le soldat tombe percé de coups à ses pieds. Les Vendéens encouragés par l'exemple de leur chef, enfoncent les deux premières colonnes républicaines; la troisième est mise en déroute sans combattre, et les fuyards poursuivis jusqu'auprès de Legé. La route sur une espace de deux lieues était jonchée de leurs morts. Guérin voulait attaquer Legé, mais Charette s'y opposa, et ordonna la retraite: elle se fit sur le château du Pont-de-Vis. Le surlendemain, Charette se dirigeant ausud, marcha sur Laroche-sur-Yon qu'il fit attaquer. Le gros de sa troupe ayant pris une mauvaise position, fit feu sur l'avant-garde; ce qui mit la confusion et le désordre dans toute: l'armée : elle se divisa dans sa retraite qui se fit au milieu de la nuit; ceux qui suivaient Charette ne cessèrent d'être vivement harcelés jus-. qu'à Saint-Sulpice: tous les blessés qu'on transportait sur des chariots furent sabrés par les hussards républicains. Charette avait couru personnellement des dangers; il ne lui restait qu'une poignée de soldats, et malgré ses ordres, Dugua de Montbert licencia un rassemblement nombreux qui l'attendait à Saint-Sulpice. Après plusieurs défaites, le chef du Bas-Poitou parvint à rallier son armée au village d'Iserat, près Mor-

maison. Le général Haxo, toujours à sa poursuite, le rencontre enfin au bourg de Lejeon, lui offre le combat que Charette évite, en s'enfonçant dans les forêts de Grosellières, de Touvois et de Grand-Laude. Haxo le poursuit vainement; il perd même sa trace. « Ce n'est pas une chose » aisée, mandait ce général, de trouver Cha-» rette, encore moins de le combattre. Il est » aujourd'hui à la tête de 10 mille hommes, et » le lendemain il erre avec une vingtaine de » soldats. Vous le croyez en face de vous, et il » est derrière vos colonnes; il menace tel poste » dont il est bientôt à dix lieues. Habile à élu-» der le combat, il ne cherche qu'à vous sur-» prendrepour égorger vos patrouilles, vos éclai-» reurs, et enlever vos convois. Je le poursuis » sans relache; il périra de ma main ou je tom-» berai sous ses coups. » Telle était l'ardeur de ce général. Il s'attache aux pas de Charette, le suit à la trace sans lui laisser un instant de repos. Toujours à la tête de sa colonne, ni la rigueur des saisons, ni les marches forcées, ni les privations de tout genre ne le découragent; rien ne peut l'arrêter. Instruit que Charette occupe Chauché avec toutes ses forces, il va l'y chercher et ne le trouve plus. Charette avait suivi la route de Beaulieu au Clauzeau pour attaquer Laroche-sur-Yon; les éclaireurs républicains

surprirent quelques traîneurs de son armée. Alors le général Haxo presse sa marche; il ordonne aux six cents grenadiers réunis qui formaient son avant-garde de commencer le combat, et commande douze tirailleurs par compagnie pour se porter sur les ailes. La cavalerie de Charette, partie pour aller à la découverte, revenait au galop, poursuivie par la cavalerie républicaine. Charette entrait alors au bourg de Venenceau pres Laroche-sur-Yon, et ses soldats y prenaient dejà des logements. On lui annonce l'ennemi. « Camarades, dit-il, nous sy fuyons depuis trop long-temps; il faut aujour-» d'hui vaincre ou mourir. » Sortant ensuite avec toutes ses forces, il les partagea en quatre divisions, chacune à cent pas d'intervalle. garde la droité, donne la gauche à Joly, à Guérin le centre, à le Moelle et à Bodereau la réserve, et s'emparant des hauteurs, assure sa retraite. Haxo, emporté par le désir de se mesurer avec un ennemi que jusqu'alors il n'avait. pu joindre, ne s'inquiéta ni de sa force, ni de l'avantage de sa position. Les grenadiers républicains qui partageaient l'impatience de leur général, se jetèrent dans l'enfoncement du terrain qui les séparait des royalistes; ils étaient soutenus par toute la colonne. Les bataillons arrivalent successivément, et s'éparpillaient en tirailleurs. Charette les fit charger par sa cavalerie, tandis qu'il étendait les ailes de son armée pour les envelopper. Ses cavaliers avaient culbuté la cavalerie républicaine qui, dans sa déroute, jeta le désordre dans l'infanterie qui la suivait. Haxo, voulant rallier sa troupe et la mettre en bataille, trouve tous ses grenadiers en fuite; il avance où est le danger, et ne peut se faire obéir. Charette l'aperçoit et détache quelques cavaliers pour lui couper toute retraite. C'est au moment où, pour les éviter, Haxo se disposait à franchir un fossé, qu'une balle lui traverse la cuisse et abat son cheval. Abandonné de ses soldats, il ordonne à son aide-decamp de pourvoir au salut de l'armée; et mettant le sabre à la main, il reste seul au milieu de l'ennemi. Charette avait ordonné de ne pas le tuer; trois de ses soldats s'avancent pour le saisir; Haxo, quoique blessé, s'appuie contre un arbre, et semble braver toute l'armée royale. Un fantassin l'approche, en lui criant de remettre ses armes: il en reçoit pour toute réponse un coup de sabre sur la tête. Entouré successivement par cinq cavaliers, il refuse toujours de se rendre ; ceux qui osent se mesurer avec lui sont mis hors de combat; nul ne veut plus l'approcher. Alors le nommé Arnaud, ancien divisionnaire de l'armée de Royrand, 

charge son mousqueton en présence du général républicain, dont il redoute encore l'attitude menaçante. « Ah! scélérat, s'écrie Haxo, » est-il possible que je périsse ainsi de la main » d'un lâche! approche, si tu l'oses. » Il veut se traîner pour le combattre; Arnaud le met en joue et le perce de trois balles. Quoiqu'étendu, Haxo, en expirant, se défend encore, et blesse un soldat royaliste à la main d'un coup de pistolet; il fut à l'instant dépouillé. Sa stature colossale, ses cheveux blancs, sa mine guerrière, semblaient encore, après sa mort, défier ses ennemis. Arnaud se cacha pour éviter la colère de Charette qui aurait. voulu tenir Haxo vivant, et qui ne parla de ce redoutable adversaire qu'avec admiration.

Haxo, né en Alsace, était d'une rare intrépidité; humain même dans le temps où tout le monde fut cruel, chéri de ses soldats dont il était le père, tous gémirent long-temps de l'avoir si lachement abandonné; ses ennemis même le regrettèrent. Ce combat, qui fut décisif, eut lieu le 19 mars. Les républicains consternés rentrèrent dans leurs cantonnements, abandonnant à Charette ce territoire, si long-temps disputé. Ainsi sinit cette campagne d'hiver, qui seule cût fait un nom à Charette.

## LIVRE XIV.

Établissement des camps retranches. — Rappel du général Turreau. — Conférence de Jallais entre Stofflet et Charette. — Partage du pays insurgé. — Procès et supplice de Bernard de Marigny. — Attaque de Challans. — Mort tragique de Joly. — Administration intérieure de la Vendée. — Prise des camps retranchés de Laroulière et de Fréligné par Charette. — Division entre ce chef et Stofflet. — Influence du 9 thermidor sur la Vendée. — Procès et supplice de Carrier.

Malcar le combat de Laroche-sur-Yon, la mort du brave Haxo, et plusieurs victoires, il ne restait à la Vendée qu'un territoire dévasté, baigné de sang, et que disputaient toujours des paysans indomtables. Quatre vingt mille soldats n'avaient pu les anéantir, ni même les soumettre. La résistance qu'ils opposaient aux moyens employés pour leur destruction étonnait plus que leurs premiers succès. En vain le gouvernement révolutionnaire voulait approfondir les causes de cêtte guerre interminable; sans boussole pour se diriger, il fit bientôt succéder à des mesures extrava-

gantes la faiblesse, suite ordinaire du découragement. Avant cette époque remarquable par la retraite ignominieuse des douze colonnes, le comité de salut public, accablé de reproches par tous les partis, tenta un dernier effort. Ses commissaires Gareau et Hentz qui étaient arrivés dans la Vendée avec la mission expressede terminer la guerre sous un mois, signifièrent cet ordre impératif au général Turreau. Cedernier répondit avec fermeté qu'un terme aussi court était loin de suffire pour anéantir un ennemi aussi difficile à joindre; il sit tout dependre de la persévérance et du temps. Sa prudence dans un moment où l'on ne voulait que de l'audace, acheva de le perdre dans l'esprit des nouveaux commissaires dejà prévenus contre lui par le peu de succès: de ses opérations. Pour soumettre enfin la Vendée i ils se persuadèrent qu'on n'y ramenerait le calme qu'en expulsant les royalistes qui ne seraient point armés, qu'en exterminant le reste, et en repeuplant ce pays de républicains auxquels on: partagerait les propriétés des Vendéens. Il y eut des conférences à ce sujet. Le général Turreau. insista lui-même pour l'adoption de cette mesure. « Avec des moyens ordinaires, on ne-» pourra, dit-il, détruire ces hommes féroces. » et indomtables qui n'évitent le combat que

d'avec les Vendéens armés et opiniatres.

Ils prirent un arrêté portant que tout habitant de la Vendée qui ne l'abandonnerait pas. serait réputé rebelle, et traité comme tel. Le dépeuplement total d'un territoire de 500 lieues. carrées était une de ces conceptions gigantesques sans exemple, et dont l'exécution n'aurait pu appartenir qu'à la puissance la mieux consolidée. Ce plan était d'autant plus odieux qu'un tiers des cultivateurs Vendéens n'avait pris aucupe part à la guerre; d'ailleurs comment une aussi immense population, composée de femmes, d'enfants, de vieillards, traînant à leur suite leurs meubles et leurs bestiaux, ent-elle pu se disséminer sur la surface de la France? L'exécution de l'arrêté ne concernait en apparence que les réfugiés de la Vendée, auxquels on enjoignait de se retirer à 20 lieues dans l'intérieur. On leur promettait non seulement des secours provisoires, mais l'indemnité de toutes leurs. pertes. Les commissaires s'engageaient même à récompenser les insurgés qui dans leur repentir se confieraient à la générosité républicaine en livrant leurs chefs. A cet effet une proclamation fut adressée aux autorités locales. On aurait dit, comparativement à tout ce qui s'était passé, que les commissaires de la république n'étaient plus animés que par un esprit de sagesse et de bienveillance. Eux-mêmes par leur apparente modération ne craignirent pas dans ces temps de fureur de s'exposer au blâme et au désaveu de la Convention nationale; mais la mesure du repeuplement par des colonies de patriotes jeta l'alarme parmi les propriétaires Vendéens. Ils s'élevèrent de toutes parts contre l'arrêté qui les arrachait à leurs propriétés, et la majorité parvint à l'éluder. Néanmoins dans la Loire-inférieure et dans Maine et Loire 15 mille âmes abandonnèrent volontairement les points les plus rapprochés de l'insurrection. Cet exemple ne fut point imité dans le Midi, non plus qu'au centre du pays Vendéen. Les commissaires s'en plaignirent en ces termes: « Après nos proclamations, qui ont fait sortir » 20 mille âmes de la vendée, il ne peut y res. » ter que des brigands! Grâces, récompenses, » tout a été promis à quiconque nous livrerait » Charette ou tout autre chef. Deux Vendéens » ont même été renvoyés avec des sauf-con-» duits pour l'exécution de nos projets sans

» avoir rempli notre attente. » En effet la marche sanglante des douze colonnes était encore trop récente dans la Vendée pour qu'il fût possible de s'y ménager des intelligences et des communications. Etait-ce d'ailleurs à la suite d'une guerre d'extermination que pouvait naître la confiance des Vendéens? Rien ne les avait encore préparés à cette brusque transition; pouvaient-ils ne pas se rappeler que les royalistes échappés aux grandes défaites, que tous ceux désarmés à Noirmoutiers avaient invoqué vainement la clémence du vainqueur? Avaient-ils oublié que des proclamations qui promettaient protection et sûreté avaient été violées par des généraux, et que pour s'excuser auprès de Carrier d'avoir délivré des saufconduits, ces mêmes généraux avaient osé dire que ce n'était qu'un piège pour qu'aucun Vendéen ne pût échapper? Enfin la Convention nationale n'avait-elle pas rejeté avec une sorte d'indignation l'amnistie proposée par Levasseur de la Sarthe en faveur des insurgés de la rive droite qui avaient été entraînés forcément dans la guerre civile? Toute tentative partielle pour ramener les Vendéens était donc inutile; le temps et des circonstances extraordinaires pouvaient seuls favoriser un changement de système à leur égard, mais jamais par l'exclusion des chefs. Ce moment n'étant point arrivé, il fallut reprendre les armes.

Les républicains fatigués, découragés, livrés presque exclusivement à la guerre extérieure, n'apportèrent plus la même vigueur contre les royalistes; et ceux-ci, par des pertes irréparables, se virent réduits à des entreprises qui décelaient leur faiblesse; la guerre en continuant ne fut donc plus que la dégénération de cette Vendée qui avait étonné l'Europe.

Une lettre menaçante des commissaires de la Convention au général Turreau sembla la ranimer pour quelques instants; ils lui écrivaient: « 80 mille hommes sont sous tes ordres, » dont plus de 40 mille en état de combattre, » et la Vendée existe toujours; Charette et Stof-» flet ne sont pas poursuivis. Le premier n'a » que 6000 hommes, et Stofflet s'est échappé >> avec sa fugitive et misérable troupe : que fait » donc notre armée? Nantes est-il pour ton » état-major la Capoue de la Vendée? Point de » sommeil, point de repos tant qu'il existera y un seul rassemblement de royalistes. Cette » malheureuse guerre aurait dû ne durer que » quinze jours; ta réponse doit nous apprendre » que Charette et Stofflet n'ont plus d'armée. » Tout, hormis la victoire, t'expose à une res-» ponsabilité dont tu dois craindre le danger. » ١

Le général Turreau ne se laissa point intimider. D'un autre côté les commissaires n'étaient pas d'accord sur le choix de son successeur; quelques-uns voulaient le général Cordelier; d'autres l'écartèrent. Le général en chef fit continuer les hostilités, quine furent plus qu'un mélange de succès et de revers peu décisifs.

Charette et Bernard de Marigny profitèrent de quelques légers avantages pour harceler les colonnes républicaines qui parcouraient encore la Vendée. Dans l'Anjou, Stofflet, après avoir battu le général Grignon, fut repoussé deux fois par ce même général; il voulut alors s'appuyer sur différents points du rivage de la Loire, tels que Liré, Montjean, Chalones, dans l'espoir de se rendre maître du poste de Saint-Florent, regardé comme la clef du Haut-Anjou; mais il rentre bientôt dans l'intérieur du Bocage, afin d'en chasser l'ennemi qui fouillait les forêts de Montdeber, de Lepo, de Vezin, pour détruire les hôpitaux et autres établissements formés dans ces retraites impénétrables. Bernard de Marigny se joignit ensuite. à Stofflet pour marcher contre l'adjudant-général Dusirat, qui couvrait Saint-Florent. Ce dernier fut force de rentrer dans ses retranchements, où les royalistes n'osant l'attaquer tournent le dos à la Loire, et marchent au centre de la Vendée pour recruter et enlever des vivres. Deux fois Stofflet et Bernard de Marigny attaquent l'adjudant Lapierre à la Chataigneraye, et deux fois ils sont repoussés avec perte; il n'y eut point d'accord entre ces deux chefs: Stofflet contrarié par Marigny ne vit plus dans ce dernier qu'un rival dangereux.

Charette n'était pas plus heureux à Challans. Instruit que les républicains préparaient une attaque générale sur le Marais, qu'ils n'avaient pu soumettre malgré la possession de Noirmoutiers, ce chef du Bas-Poitou réunit toutes ses forces et marcha sur Challans. Une faible garnison, commandée par le général Dutruy, inspirait si peu de confiance aux habitants, qu'à l'approche de Charette ils se retirèrent aux sables d'Olonne. Tout à coup paraît une petite escorte, arrivant de Nantes avec un caisson; les soldats de Charette se croient pris entre deux feux, et se dispersent. La cavalerie républicaine profite de leur désordre pour les charger; mais Charette, laissant quelques morts sur le champ de bataille, s'enfonce de nouveau dans le bocage. Deux fortes colonnes ennemies parcoururent ensuite les environs de Legé, de Laroche-Servière et de Freligné; Charette ne peut leur dérober aucun de ses mouvements, ni inquiéter les troupes destinées à l'expédition

du Marais, que le général Turreau fit attaquer. Après une résistance et des obstacles imprévus, ses soldats, à force de constance et de courage, parvinrent jusqu'au Périer, gros bourg, situé an centre même du Marais. Ils s'y établirent; mais une telle expédition ne suffisait point pour soumettre entièrement ce pays marécageux. Charette, dont la tactique consistait à ménager ses forces contre des ennemis inépuisables, fit une diversion vers le midi de la Vendée, dans l'espoir d'y trouver des subsistances. Il se présente le 19 avril devant le bourg de Moutierles-Maufai, situé près le grand chemin des sables d'Olonne à Luçon. Ce posten'avait jamais été attaqué. Charette y trouve d'abord une vive résistance, mais le bourg est emporté. Renaud, le meilleur pointeur de son armée, y laisse la vie. Maître du bourg, Charette s'empare de la caisse d'un district, et la livre au pillage. Plusieurs de ses soldats s'y enrichirent; d'autres s'abandonnèrent à toute sorte d'excès. Charette, redoutant un séjour où l'abondance des liqueurs fortes augmentait la licence du soldat, fit crier aux armes, comme si l'ennemi fût revenu invpinément à la charge: chacun reprend les armes et court se ranger autour du général qui s'éloigna précipitamment. Rentré vers la fin d'avril sur son teiriteire, il y trouva plusieurs postes evacués par l'ennemi, et dans une rencontre près Saint-André, il reçut une légère blessure à la cuisse. Enfin le centre de la Vendée se trouva libre, mais dévasté et cerné par de nombreux cantonnements. La disette se faisait particulièrement sentir dans les camps royalistes; on y manquait de moulins à bras pour moudre le blé noir, aliment ordinaire des paysans vendéens.

Le général Turreau crut les circonstances favorables à l'établissement des camps retranchés; mais il fallait colorer la honte d'un système défensif. Voici les motifs qu'allégua le général: «Quelque vive et audacieuse que soit » la manière d'attaquer et de combattre des » Vendéens, on les a vus, dans le cours de la » guerre, échouer presque toujours devant les » postes fortifiés. Ainsi tandis que ces hordes » impétueuses écrasaient tour à tour les divers » corps de l'armée, leur masse venait échouer » devant de simples murailles et les plus faibles » retranchements. Les sièges des Sables d'O-» lonne, de Grenville, d'Angers, et surtout celui » de Nantes, en sont les preuves incontestables. » Malgré l'importance, pour Stofflet, de la pos-» session de Saint-Florent, il n'ose l'attaquer; » sa défense consiste en un fossé peu profond, » un parapet flanqué par de faibles redans. » D'ailleurs leur feu, d'abord assez vif, n'est » jamais soutenu, faute de munitions.

» Les camps retranchés produiront encore » l'avantage d'accélérer dans l'armée le retour » de l'ordre et de la discipline; mais le plus » puissant de tous les motifs, c'est de conserver » à la république, sinon la totalité, du moins » la plus grande partie des riches productions » que promet déjà la récolte. En garantissant » sûreté et protection aux cultivateurs paisibles, » les camps, retranchés par une marche pro-» gressive et combinée sur le centre de la Ven-» dée, y resserreront le cercle de l'insurrection » et y ramenèront enfin la paix. »

Ce système substituait aux mesures destructives des moyens réparateurs; on l'adopta, et ses avantages furent bientôt reconnus. Au moment même de l'établissement des camps, le comité de salut public ôta le commandement au général Turreau, que les commissaires ne cessaient de dénoncer comme un homme orgueilleux, peu capable, manquant de plan et des conceptions nécessaires pour la conduite d'une grande armée. On verra bientôt ce général poursuivi avec acharnement par la Convention elle-même, dont il n'avait fait qu'exécuter les décrets, et n'échapper aux factions qu'à la

faveur de leurs déchirements. Le commissaire Hentz, qui avait plus particulièrement provoqué son rappel, recouvela au comité de salut public la proposition du *repeuplement* total de la Vendée. Il y ajouta un plan d'attaque concerté avec ses collègues, et d'après lequel plusieurs colonnes de 6000 soldats sans cesse agissantes devaient opérer la destruction des royalistes. Carnot, membre du comité, envoya ce plan au successeur du général Tur. reau; mais telle fut depuis la nullité des opérarations que le nom de ce nouveau général est même ignoré. Le silence du comité jusqu'au moment de la pacification jeta sur la Vendée un voile que l'histoire seule devait un jour soulever.

Résolus de profiter de l'inaction des républicains, Charette et Stofflet, animés tous deux par des vues secrètes, proposèrent un pacte fédératif pour la défense commune. Leur but était moins l'intérêt du parti en général que l'affermissement et l'extension de leur pouvoir sous une administration régulière et uniforme. L'entrevue ayant été fixée à Jallais, ils y appelèrent Bernard de Marigny. Ce chef inquiétait leur jalouse ambition par son ascendant sur les Vendéens du centre. Une foule d'anciens royalistes accouraient au quartier-général de Cérisais; souvent même ses rassemblements étaient les plus nombreux; car, malgré la démarcation du territoire, plusieurs soldats de Stofflet et même de Charette préféraient marcher sous les drapeaux de Marigny; la plupart le regardaient comme le véritable successeur de Laroche-Jacquelein. Il n'en fallait pas davantage pour lui attirer la haine des deux autres chefs, dont la réunion ne pouvait que lui être funeste.

Charette se mit en marche avec la plus grande - partie de ses forces pour se joindre à Stofflet. Il se proposait de secourir en passant la division de Sapinaud, formée des débris de celles de Royrand et de Beaurepaire. C'était une seconde armée du centre, mais faible et soumise à Charette, d'après le caractère facile de Sapinaud qui d'ailleurs lui était attaché par les liens du sang. Ne pouvant espérer d'assujettir Marigny à une pareille dépendance, Charette forma le projet de réunir les deux armées du centre en une seule sous les ordres de Sapinaud. Quoi qu'il en soit, ·les rassemblements de ce dernier étaient en pleine déroute devant les républicains lorsque Charette parut près de Bazouges, il poursuivit et arrêta l'ennemi. Tandis que Guérin le faisait plier sur la gauche, Sapinaud cédait lui-même sur la droite; Charette alors fit avancer la réserve, qui décida l'avantage. A la troisième attaque l'ennemi se dispersa. Ce fut dans ce combat long-temps douteux que Guéroult, chef de la division de Vieilevigne, perdit la vie.

Les deux armées vendéennes entrèrent à Beaurepaire, où était le quartier-général de Sapinaud, et Charette se dirigea ensuite sur Jallais. Il entrait enfin sur un territoire hospitalier et paisible, où Stofflet lui avait ménagé une réception aussi flatteuse qu'honorable. On aurait pu se croire en pleine paix. A Chemillé de jeunes Vendéennes firent entendre des chants à la louange de Charette, à qui elles offrirent des fleurs et une couronne de chêne. Les trois armées se rapprochèrent pour se confédérer. On manquait de vivres; Marigny en fit porter de son quartier-général, etramena l'abondance. Tous les chefs, même ceux de divisions, assistèrent aux conférences de Jallais; ils convinrent d'abord qu'il ne serait rien admis, rien exécuté désormais pour l'intérêt général sans le concours des trois armées, lesquelles agiraient d'abord de concert pour chasser toutes · les garnisons ennemies des bords de la Loire. Nul rassemblement ne pourrait se dissoudre, ni aucun chef se séparer avant d'avoir rempli ce but. La peine due aux traîtres fut réservée à quiconque violerait le pacte fédératif garanti

par la foi du serment et par la signature de tous les chefs. En y apposant la sienne, Bernard de Mariany signa lui-même sa mort déjà résolue entre Charette et Stofflet dans des conférences secrètes. Telle était cependant son aveugle conflance qu'il avait mis les vivres de son armée à la disposition des préposés de Stofflet. Les distributions se firent de manière que tous les Vendéens se trouvèrent abondamment pourwas, excepté les soldats de Marigny, dont les plaintes troublèrent bientôt le camp. Leur chef se transporte lui même aux magasins; les préposés promettent une distribution plus égale; Marimy se retire: mais sa troupe trompée dans son espoir déserte pendant la nuit. Marigny comptant sur l'affection de ses soldats monte à cheval pour les ramener. A peine est-il parti que Charette convoque un conseil de guerre où faisant lui-même les fonctions de procureur du -roi, il conclut à la peine capitale. En vain l'accusé est absent, et ne peut faire entendre sa défense: on le condamne comme traître à son roi et à son parti. Stofflet se charge lui-même de l'exécution. Marigny prévenu à temps aurait pu s'y soustraire; mais il refusait de croire à ce jugement inique. Forcé de s'arrêter au chateau du Soulier, il y était malade, et ne fut tiré de sa sapase sécurité que par l'arrivée

des chasseurs de Stofflet, qui le saisirent et le traînèrent dans un champ voisin pour le fusiller. Marigny résiste, et se débat avec violence; il démande en grâce, mais inutilement, un ministre de la religion; atteint de plusieurs balles, il tombe en protestant de son innocence.

Le parti contraire, dans ses plus funestes déchirements, n'avait point ordonné d'exécution plus monstrueuse. Malgré l'apparence d'un jugement, ce ne fut qu'un assassinat arraché par l'aveugle ambition à la faiblesse de quelques chefs secondaires, à la fois juges et bourreaux.

Marigny avait servi avec distinction dans la marine royale; il commandait le parc d'artillerie de Rochefort lorsque la révolution éclata; bientôt il en devint un des ennemis les plus acharnés. Les premiers troubles du Haut-Poitou l'ayant rendu suspect, il fut mis en arrestation à Mortagne, et délivré par Laroche-Jaquelein. Depuis il se signala dans presque toutes les batailles des Vendéens, dont il commandait l'artillerie. Echappé aux désastres d'outre-Loire, il reçut la mort de son propre partilorsqu'il en relevait l'étendard. Les malheurs de la Vendée avaient aigri son caractère naturellement brusque et violent; mais il avait, comme chef de parti, des qualités essentielles. Son rare

dévouement à sa cause, dont il ne fut récompensé que par la mort due aux traîtres, est un exemple frappant, dont la bizarrerie tient aux malheureuses vicissitudes de la révolution française.

La condamnation de Marigny fut proclamée à son quartier-général de Cérisais. Ses soldats s'en affligèrent, et vengèrent sa mort en refusant de reprendre les armes. C'est ainsi que le parti royaliste fut privé de ses plus fermes soutiens. Bientôt Charette et Stofflet se repentirent d'avoir sacrifié Marigny; en effet il était le seul qui eût réprimé leur ambition et maintenu l'équilibre; privés de ce contre-poids, bientôt la jalousie et l'animosité divisèrent deux rivaux qui avaient cru s'agrandir par sa mort.

Le partage du foyer de l'insurrection dont Charette et Stofflet restaient les maîtres se termina dans les conférences de Jallais. L'armée de Stofflet fut appelée armée du haut-pays; celle de Charette armée de Retz ou du Bas-Poitou, la troisième, commandée par Sapinaud, conserva le nom d'armée du centre, et se distingua peu; Charette, qui en ambitionnait depuis long-temps la direction, la vit enfin sous sa dépendance.

Avant de se quitter, Charette et Stofflet se réunirent contre l'ennemi commun; mais cette

expédition peu importante prouva que leur union ne pouvait être durable. Les républicains étaient campés entre les bourgs de Chaudron et de Baulx; ils faisaient des incursions dans les campagnes environnantes. Charette propose de les attaquer; il forme lui-même l'avant-garde; Stofflet le suit avec sa troupe. A leur approche l'ennemi se replie sur Saint-Florent; Charette le poursuit; peut-être eût-il forcé ce poste si Stofflet n'eût quitté tout à coup son armée. De part et d'autre on escarmouche; la nuit étant survenue, Charette ramène ses soldats et ceux de Stofflet. Il est bientôt abandonné par ces derniers qui cherchent partout leur général. Celui-ci ne s'était éloigné qu'avec l'espoir d'entraîner l'armée pour ne point tenir de Charette une victoire qu'il ne voulait devoir qu'à lui seul. Charette avait repris la route de la Basse-Vendée, et dès lors la discorde aurait divisé ces deux chefs si Stofflet n'eût attribué sa séparation au hasard, pour renouer ses relations avec le Bas-Poitou.

Ce fut à la Bezilière que Charette réorganisas son armée. Jusqu'alors il n'avait eu sous ses ordres qu'une masse de paysans réunis au moment du danger pour se séparer après l'issue du combat. Charette forma neuf divisions insurrectionnelles, ayant chacune un commandant et des officiers inférieurs. Couëtus conserva la division de Saint-Philibert, et Guérin le pays de Retz; Legé fut donné au fermier Garaut en remplacement de Pinaud, tué à Noirmoutiers. Eriault l'aîné ent Machecoult, et Dulac Viellevigne. Savin garda Palluau, et Pajot eut tout le Marais, Quant aux divisions des Sables d'Olonne et du Loroux, elles excitaient également l'ambition de Charette, impatient d'en disposer à son gré. Les chasseurs composèrent un corps permanent, l'élite de toutes les divisions; ils servaient à la fois de gardes et de guides au général en chef. Chaque divisionnaire fut chargé non seulement de veiller à la défense de son arrondissement, mais encore de lever des soldats, de se joindre au général pour exécuter ses ordres. La cavalerie resta sous le commandement de Prudent la Roberie. partisan intrépide et actif. Charette sentit aussi la nécessité d'avoir des commissaires aux approvisionnements pour régulariser le service des vivres : il nomma Bousseau et Baudry de la Garnache. Le premier ancien procureur, l'autre notaire. Tous deux surveillaient en même temps les conseils d'arrondissement et de paroisses. Ces derniers étaient spécialement chargés de régir les biens des Vendéens absents, dont les produits étaient versés dans les magasins de l'armée : enfin il fut réglé que les assignats auraient cours pour la moitié de leur valeur nominale.

Tandis que l'insurrection de la Basse-Vendée recevait une forme plus régulière, quelques bataillons ennemis sortis de Montaigu dévastaient les campagnes qui bordent les landes de Béjari. Charette rassemble ses forces à la Bezilière pour marcher à la rencoutre des républicains. Guérin qui le précède avec l'avant-garde les aperçoit rangés en bataille au milieu de la lande. A la vue des royalistes, l'ennemi s'avance au pas de charge; Guérin marche également à leur rencontre, cherchant, par son exemple, à retenir des paysans qu'intimide déjà la fermeté d'un adversaire aguerri. Les Vendéens allaient fuir lorsque le son du cor annonça l'arrivée de Charette, qui parut à l'autre extrémité de la lande. Pris entre deux feux, les républicains à leur tour lachent brusquement le pied; la cavalerie de Charette les poursuit jusqu'aux portes de Montaigu, et en fait un grand carnage. Une amazone vendéenne se distingua dans cette action; c'était madame Dufief, née la Barossière. Armée d'un fusil, tirant sur les républicains, excitant les royalistes, sa taille élégante et sa figure agréable la faisaient remarquer autant que son courage. Cette dame, qui habitait Saint-Colombin, avait pris les armes lors de l'invasion de l'armée mayençaise dans la Basso-Vendée. Elle passa la Loire avec l'armée d'Anjou, suivit la Roche-Jaquelein, et partageant tous les malheurs de l'incursion, elle reparut dans la Vendée pour y combattre de nouveau. Après la pacification, son époux revint d'Angleterre, et l'y ramena. Elle reçut la croix de St. Louis des mains du comte d'Artois, et abandonna pour toujours sa patrie.

Charette venait de rentrer à son quartiergénéral de la Bezilière, où Stofflet était attendu. Ces deux chefs avaient projeté de s'unir pour exterminer successivement les postes républicains, disséminés autour de la Vendée. Il fallait de la célérité et du secret : on en manqua. L'ennemi, informé que l'attaque devait commencer contre Chalans, y fit passer des forces, surtout en cavalerie. Ne pouvant empêcher la jonction des deux armées vendéennes, il enleva les convois de Stofflet, dont la troupe arriva sans pain à la Bezilière. Il y avait peu de subsistances, qui furent partagées le premier jour et consommées le lendemain. Les Vendéens réunis se mirent en marche, et furent camper à Saint-Christophe du Ligneron. Tinténiac y arriva

presque en même temps d'Angleterre. Cet. émissaire du cabinet de Londres, que je ferai plus particulièrement connaître quand il sera question de la Bretagne, suivait dans ses voyages périlleux de la Vendée la ligne de Saint-Malo à Nantes, filait le long de la rivière d'Erdre jusqu'au port Barbe et traversai la Loire à la nage, ses dépêches sur le cou, pour aborder sur la rive gauche au moulin de Saint-Jean. Tinténiac se présenta aux chefs royalistes; et en leur réitérant l'assurance de la protection britannique, il leur annonça un prochain débarquement d'émigrés. Quoique Charette et Stofflet ne se fissent point illusion sur ces promesses éloignées et tant de fois reproduites, ils donnèrent à Tinténiac des réponses satisfaisantes pour Londres et pour les princes français.

Cependant les campagnes étaient tellement épuisées qu'on y trouvait à peine des vivres pour un jour. Le soldat affamé murmurait; la fermentation fit craindre une sédition dans le camp. Soit pour appaiser le soldat, soit pour assouvir sa haine personnelle contre Joly, Charette accusa ce dernier de trahison, et d'avoir détourné les approvisionnements. Le nom de Joly fut bientôt en exécration dans l'armée; les chasseurs de Charette demandèrent sa mort.

Joly, abandonné même des siens, prit la fuite; Charette dépêcha des cavaliers pour le saisir. Delaunay, nommé divisionnaire à sa place, s'était acharné à sa poursuite pour jouir avec plus de sécurité de ses dépouilles. Joly erra encore quelque temps, voulut passer la Loire Tans l'Anjou, fut reconnu et massacré par des gardes de Stofflet. L'armée le regretta immédiatement après sa mort à cause de son intrépidité. Ses exploits devinrent le sujet des récits merveilleux du soldat. Cet homme était bordelais; il vint jeune dans la Basse-Vendée, où il exerça différentes professions. L'un des premiers chefs choisi par les Vendéens, il prit dès Porigine le titre de général, dont il abusa pour donner essor à son caractère naturellement despotique. Il haïssait la noblesse, et ne laissait échapper aucune occasion de s'exhaler contre les chefs de cette caste. Ce fut en provoquant Charette, et en lui disputant même le commandement, qu'il parvint à l'aigrir par des personnalités offensantes. Malgré ses exactions et sa dureté, les soldats l'aimaient à cause de sa bravoure sauvage. Accoutumés à sa voix, ils cessèrent de se signaler sous les chefs qui lui succederent. Joly était sexagénaire lorsqu'il succomba; ses trois fils avaient péri le même jour, presque sous ses yeux, dans le même combat;

et sa semme ne tarda point à partager sa malhenreuse destinée. L'ambitieux Delaunay la fit massacrer pour se venger de ce qu'en lui reprochant la perte de son époux, elle l'accusa publiquement de n'être qu'un lache transfuge. L'origine et les principes équivoques de Delannay le faisaient soupconner d'avoir figuré dans le parti contraire.

L'armée royale avait quitté Saint-Christophe-du-Ligneron pour attaquer Challans que défendait le général Dutruy avec une forte garnison. Huit à dix mille fantassins et environ 900 chevaux formaient le rassemblement vendéen le plus nombreux qu'on eût vu depuis le renouvellement de la guerre. Tout faisait présager la victoire. Stofflet, qui n'était qu'auxiliaire, suivait Charette avec 4 à 5 mille hommes. Les premiers postes de l'ennemi ve--naient d'être culbutés par Guérin, toujours à -l'avant-garde! Tandis que Stofflet disposait son attaque sur la gauche, Charette s'avançait sur la route de Machecoult pour couper la retraite à l'ennemi. Tout à coup une nombreuse cavalerie fond sur Guérin, qui s'était trop engagé. Il lui oppose d'abord une vive fusillade, et la force à faire un circuit pour éviter le feu; mais une vingtaine de dragons sortis des rangs, continuent de charger avec furie les royalistes, et

en se dévouant à une mort presque certaine, ils leur arrachent deux drapeaux blancs qui flottaient en première ligne. Cette action intrépide étonna tellement l'avant-garde des Vendéens qu'après quelques coups de fusil mal dirigés tous prirent la fuite en désordre. Charette, qui attaquait alors de son côté, ne put soutenir long-temps les efforts que l'ennemi dirigea bientôt contre lùi seul. La déroute devint générale, et la cavalerie poursuivit les royalistes l'espace de deux lieues en sabrant les fuyards.

Après avoir eu son cheval blessé, sa ceinture percée de trois balles, Guérin eut à se défendre à la fois contre trois dragons qu'il parvint à terrasser; il reparut parmi les siens au moment où chacun déplorait sa perte. On lui reprocha néanmoins d'avoir attaqué trop précipitamment; plus d'accord et de précision eussent pu déterminer un succès qui serait devénu décisif. Maîtresse de Challans, l'armée de Charette se serait grossie de tous les Vendéens du Marais, où elle eût d'ailleurs trouvé des vivres en abondance. Malgré ses efforts, la division de Pajot n'étant plus secondée fut bientôt forcée de tout céder à l'ennemi. 

L'armée de Stofflet n'avait pas le temps de prendre part à l'action; mais ce chef montra dans la retraite une prudence et un sang froid admirables. Il ne cessa de rallier les fuyards; et en les forçant à faire face à propos, il les préserva du carnage. Cette froide prévoyance, ces retraites régulières, restes de la tactique de Bonchamp, étaient inconnues dans le Bas-Poitou. Charette et Stofflet se séparèrent mécontents; ce dernier regagna le Haut-Pays, et Charette la Bezilière, qu'il abandonna pour éviter l'ennemi qui le suivait.

Stofflet ne fut point inquiété dans sa marche.

La possession tranquille de l'Anjou lui permit de s'occuper de son administration intérieure, et de donner, à l'exemple de Charette, une organisation plus régulière à son armée.

Dès le 11 mars il avait pris à Saint-Aubin de Beaubigné un arrêté qui déclarait soldats du roi les habitants de l'Anjou et du Haut-Poitou depuis 15 jusqu'à 50 ans. Tous étaient obligés de suivre l'armée, sous peine de mort. Des commissaires furent chargés du recensement, des levées d'hommes et de la formation des compagnies, dont la moitié devait toujours être en activité de service. Des courriers affectés à chaque canton portaient les avis et les

## 264 GUERRE DE LA VENDÉE.

ordres des officiers et des généraux (1). Le premier acte de Stofflet en qualité de général fut souscrit par Bérard, la Bouère, Julien Prodhomme et le chevalier de Bruc, seuls officiers vendéens qui alors le reconnussent pour chef; d'antres ne tardèrent pas à grossir son état-major. Stofflet nomma des commandants divisionnaires; et pour ne point s'exposer aux rivalités et à la concurrence des anciens nobles, il les choisit presque tous dans la classe des paysans. Le seul mérite de la plupart de ces chefs secondaires consistait à s'être signalés des premiers dans l'insurrection, et à perséverer avec courage dans leur parti. Robert, dit Caraba, ancien tisserand, eut le commandement de la division de Beaupréau; Nicolas, fermier de Nouaillé, obtint Chollet; Prodhomme conservale Loroux, Chaslon, sacristain de Chemillé, qui s'était distingué dans l'incursion d'outre-Loire, ent la division dont Chemillé faisait partie; Mosnier eut le commandement de celle de Saint-Macaire ou Montfauoon; la division d'Argenton-le-Château fut confiée à Guichard, ancien huissier, peu propre

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificasives, No. III.

au métier des armes; il passa ensuite au commandement de Somloire près Vihiers; Richard, envoyé pour remplacer Marigny, ne put jamais obtenir le pouvoir ni la confiance dont avait joui ce chef distingué. La division des Aubiers fut abandonnée à Renou. moins connu par ses exploits que par son association à la bande noire. Cette distribution varia par la suite; de nouveaux officiers se présentèrent à Stofflet; il se les attacha plus particulièrement en leur conférant des grades. L'ambition de quelques uns ne put s'en contenter. La plupart nés gentilshommes avaient fait la prémière campagne et celle d'outre-Loire. Errants sur la rive droite après le carnage du Mans et de Savenay, ils n'avaient pu rentrer dans l'Anjou qu'à liépoque de la mont de Larocite Laquelein. Delaville de Beauge, Rostaing et Eleuriot Lasteuriage furent de ce nombre; mais le commandement était déjà dans les mains de Stofflet, qui ne devait rien -à la naissance; ils en épronverent du dépit, Fleuriot, ancien lieutenant de Bonchamp, as rappelait avec orgueil les grands souvenirs que lui avait laissés ce chef illustre. Ses propres exploits et sa conduite jusqu'au moment du combat de Savenay, semblaient lui assurer des droits au commandement en chef. Ne pouvant

supporter plus long-temps le bonheur de Stofflet, il l'abandonna pour se retirer chez Sapinaud à l'armée du centre ; il y entraîna Debruc, qui s'attacha par la suite à Charette. Tous deux animèrent la haine de ce chef contre Stofflet. Dès ce moment Fleuriot n'a plus joué qu'un rôle secondaire. Quant à Delaville de Beaugé et à Rostaing, ils transigèrent avec Stofflet; le second cut le commandement de sa cavalerie; l'état-major fut confié à Trottouin, dont le nom a été signalé depuis à toute l'Europe, quoiqu'il n'ait jamais figuré que dans d'obscures intrigues. Fils d'un potier de terre de Saumur, Trottouin fut destiné au barreau par sop éducation; avocat à l'époque de la révolution; il devint procureur-syndic du district de Thouars, et passa par inconstance dans les rangs vendéens, où il n'obtint d'abord que des commissions subalternes dans l'administration civile. Après la destruction de la grande armée catholique, Trottouin parvint à s'insimuer auprès de Stofflet, qui le fit son majorgénéral. Ce chef fut ébloui par tine certaine fawilité de parler et d'écrire que l'habitude du barreau et des administrations avait donnée à ·Trottouin; il sortait d'ailleurs de la classe plébésenne, ce qui était un titre de plus auprès de . Stofflet. Trottouin se mêla bientôt de réorgamiser l'armée en faisant de nouveaux réglements; mais l'abus de son pouvoir excita contre lui la haine et la jalousie des autres chefs. On se plaignait hautement de ce qu'un homme qui n'avait point commencé la guerre, et dont le courage n'avait jamais été éprouvé, fût parvenu si aisément à un des premiers emplois militaires. Trottouin bravait ces clameurs, parce qu'il était sûr de l'appui de Stofflet, auquel il devait tout. C'est précisément ce qui rendit plus odieuse son ingratitude envers ce chef.

Mais le parti du Haut-Anjou acquit bien plus d'importance et de relief par l'adjonction du curé de Saint-Laud. Ce célèbre ecclésiastique s'était tenu long-temps caché dans les environs de Savenay. Dès qu'il lui fut possible de passer furtivement le fleuve, il rentra dans l'Anjou, se réunit à Stofflet, devint son conseil et l'âme de son armée.

Il est sans doute difficile de parler librement des hommes qui, après avoir figuré dans les troubles civils, occupent un rang distingué dans l'état; cependant l'historien ne doit pas dérober la connaissance des faits publics auxquels ils ont participé. D'ailleurs, tel personnage échappé miraculeusement aux orages de la révolution appartient, quoique vivant, à

l'histoire, par cela même qu'il s'est fait un nom. Le curé de Saint-Laud est dans ce cas. Sans hasarder de jugement sur lui, je rapporterai celui d'un homme du même parti, son égal en célébrité, et dont la plume élégante a déjà laissé échapper des mémoires intéressants sor la guerre civile. L'ancien curé de Saint-Land y est peint « comme un de ces êtres que s la nature forme pour ainsi dire toute seule, » et que les révolutions mettent en évidence. » Bortié d'abord aux comaissances nécessaires » à son état, il a comme deviné les autres. Son 3) ame est ardente, et son esprit est calme. Souin vent son éloquence a ramené aux combats s et à la victoire, des colonnes qu'une fuite '» désordonnée livrait à l'ennemi. Dans les con-» seils il a toujours donné le meilleur avis. '» Ami intime de Stofflet, s'il fut le régulateur 35 de sa conduite, il 'lui en l'aissait 'tout l'hon-» neur. »

Le curé de Saint-Land s'établit au château du Lavoir, et prit bientôt le titre de commissaire général de l'armée catholique et royale. Il signala son administration par plusieurs ordonnances et réglements utiles. Après avoir organisé la défense intérieure et extérieure de l'Anjou, ordonné le recensement des hommes ét des armes, il assigna des secours aux veuves

et aux orphelins des soldats royalistes, morts dans les combats (1). Par un réglement de police sur les réfugiés, aucun habitant de la Vendée ne put passer sur le territoire de l'ennemi sans une autorisation spéciale, émanée des chefs (2).

La nécessité de prévenir les désordres et la confusion, le besoin d'asseoir les bases d'un gouvernement provisoire sur les principes de la monarchie et de l'ordre public lui donnèrent l'idée d'un réglement dont les principales dispositions méritent d'être connues: Tout acte d'autorité, tout exercice du pouvoir émanaient directement d'un conseil militaire général qui entretenait au dedans comme au dehors toutes les relations qu'il jugeait nécessaires. Ce conseil n'était responsable de ses opérations qu'envers le roi et le régent du royaume; il rendait les arrêts, les réglements, les ordonnances qu'il croyait convenables; il établissait dans l'arrondissement de chaque armée un commissaire général et un inspecteur par division: non seulement il s'était ar-

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificatives, Nos. IV, V et VI.

<sup>(2)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificatives, N°. VII.

## 270 GUERRE DE LA VENDÉE.

rogé le droit de prononcer des peines afflictives, mais encore celui de vie et de mort (1).

Il y eut en outre un code militaire qui régla le matériel et le personnel de l'armée, et organisa la défense des bords de la Loire, du Layon et de tous les postes intérieurs (2).

C'est ainsi que, par l'impulsion du génie d'un seul homme, l'insurrection du Haut-Anjou prit un caractère imposant.

Mais ces moyens tardifs ne suffisaient plus pour la résurrection générale de la Vendée, qui, ne pouvant s'alimenter de ses propres forces, allait se rattacher au système de l'Europe et à la situation du reste de la France. Des milliers de braves moissonnés laissaient un vide immense dans l'armée, où le refroidissement et la lassitude avaient succédé au premier enthousiasme.

Cependant depuis le renouvellement de la guerre, tout avait changé de face. Après la campagne la plus active et la plus sanglante, on se borna de part et d'autre à une guerre d'obser-

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificatives, N°. VIII.

<sup>(2)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces juscificatives, N°. IX et X.

vation dont il ne devait résulter aucune action d'éclat.

L'ennemi, par des proclamations réltérées, annonça que les Vendéens pourraient sans inquiétude faire leurs moissons. Il tint parole, et bientôt l'abondance fit place à la disette qu'avaient éprouvée, pour la première fois, les habitants d'un sol prodigue de bienfaits; mais les royalistes attribuèrent à la faiblesse et même à la perfidie ce changement total de système. Charette était surtout en garde contre les promesses des patriotes. Plein de haine et de méfiance, il ne pouvait croire qu'ils revinssent sincèrement à des principes modérés; souvent même il résistait à l'évidence. A la suite d'un engagement près d'Aizenai, un meunier vendéen qui venait d'être surpris, courut rapporter à ce chef que, loin de le maltraiter, l'ennemi l'avait engagé à rester paisible dans son moulin. Ce nouveau langage étonna singulièrement Charette; mais une nouvelle circonstance fixa tout à fait ses idées sur les véritables desseins de l'ennemi. Plusieurs cavaliers se présentent sur les bords de la Boulogne, en face Saint-Philibert, où ils trouvent le pont rompu; l'un d'eux s'avance, et de la rive opposée demande à parler de paix au chef des royalistes. De Couëtus, qui commandait cette division, per-

## 272 GUERRE DE LA VENDÉE.

pact à un de ses officiers de passer la rivière à la nage; le cavalier républicain en fait autant, et remet la proclamation, qui engageait les insurgés à livrer leurs chefs, leurs armes, et à se confier à la genérosité du gouvernement de la république. Une réponse énergique avertit les petriotes que les Vendéens préféraient de périr pour défendre les droits de l'autel et du trône.

Charette vensit de porter son quartier-général à Belleville, position centrale, qui lui facilitait la surveillance et la direction de chacune des divisions de son armée.

La campagne se serait terminée sans nul avantage, s'il n'eût ordonné dans les premiers jours de septembre un rassemblement général pour l'attaque du camp retranché de la Roulière. près Nantes, d'où la garde nationale de cette ville se répandait dans les campagnes pour enlever non seulement les grains, mais tous les produits de la récolte. Charette s'était porté avec ses chasseurs près la lande de Boué. Ses divisions ne le joignant point asses vite, il décide l'attaque, dans l'espoir de surprendre le camp des Nantais. Il rassemble aussitôt l'avantgarde, lui fait distribuer de l'eau-de-vie, et rappelant aux soldats leur ancienne bravoure: « Amis, leur dit-il, la victoire aujourd'hui n sera facile: nous n'avons à combattre que s des citadins couverts d'or et de soie : j'abann donne tout le butin aux plus courageux. n
L'espoir du pillage et les vapeurs de l'eau-devie échauffent tellement les Vendéens qu'ils
demandent à marcher avant l'arrivée des autres divisions. Le signal est donné : c'est à qui
se précipitera le premier dans le camp. La
garde est surprise, égorgée, les retranchements forcés; et l'ennemi, n'ayant pas même
le temps de s'armer, abandonne tous les fusils
en faisceaux en avant des tentes.

Cependant une colonne republicaine, arrivant de Montaigu à l'improviste, allait arracher la victoire aux Vendéens, plus occupés de piller le camp que de poursuivre les vaincus. Ce n'est qu'à force d'exhortations et de prières que les chess royalistes parviennent à rassembler un certain nombre des leurs pour faire face aux renforts de l'ememi qui, s'étant rangé courageusement en bataille, semblait vouloir reprendre le camp. Rien n'était encore décidé, lorsque Charette parut avec le gros de son armée, ayant sur sa ganche une cavalerie nombreuse. Dès-lors la déroute et la poursuite des républicains déferminèrent la victoire : le carnage ne cessa qu'aux portes de Nantes. Delaunay qui avait conduit l'avant-garde vendéenne, se distingua par des traits d'un rare courage. Charette après avoir fait brûler le camp rentra dans Belleville, et renvoya ses soldats chargés de butin dans leurs arrondissements respectifs.

Des papiers trouvés à la Roulière lui firent connaître les projets de l'ennemi qui multipliait les camps retranchés pour désarmer et affamer successivement toute la Vendée. La connaissance positive de ce plan qui recevait déjà son exécution sur plusieurs points, décida l'attaque du camp retranché de Freligné.

Le 14 septembre, Charette fit encore un rassemblement général, et ordonna l'assaut pour le lendemain. Il ne s'agissait plus ici de surprendre des ennemis imprévoyants et livrés à une sécurité funeste : le récent et terrible exemple de la Roulière avait donné l'éveil à l'ennemi. Le camp de Fréligné, d'une forme carrée, environné de fossés, de palissades, revêtu de banquettes, était d'ailleurs défendu par environ 2 mille hommes de troupes de ligne aguerris, commandés par les ohefs de brigade Prat et Mermet, dont le courage n'avait point laissé dégénérer la discipline. Mais que peuvent souvent les meilleures dispositions contre la multitude et une rage aveugle! Charette, après avoir tourné le camp par le bois de la Piargnière, le fit attaquer sur trois points; sa reconnaissance ayant été mal faite, la principale attaque eut lieu précisément du côté le mieux défendu.

De part et d'autre, l'on avait perdu l'usage du canon qui commence les combats, pour ne se servir que de l'arme blanche et de la mousqueterie qui décident presque toujours la viotoire. Pour mieux ajuster, les royalistes s'approchèrent tellement des palissades que, pendant près d'une heure, l'on se battit à la distance de quarante pas. L'ennemi qui était à couvert semblait braver le feu vif et soutenu des Vendéens auquel il répondait par un feu bien plus meurtrier. Bientôt les premiers rangs de Charette sont éclaircis : on n'y voit que des morts et des blessés. Un coup de feu renverse Chevigné de Lecorse, chef de la division de Viellevigne; une balle traverse le corps de Delaunay; Saint-Sauveur est frappé d'un coup mortel; et au moment où le porte-étendard de Saint-Philibert place le drapeau blanc sur les retranchements des républicains, plusieurs coups de fusils l'étendent à la vue des royalistes découragés par tant de pertes. Déjà leur colonne de gauche plie et le reste s'ébranle. Charette paraît alors; et pour animer ses soldats, il traverse seul le terrain le plus découvert et arrive aux premiers rangs. A cet instant, le feu redouble de part et d'autre : le

chef de brigade Prat est frappé à mort dans le camp. Le commandant Mermet qui craint d'y être force, saisit un guidon, et l'agitant au milieu des siens, il s'élance hors des retranchements et conjure ses saldats de le suivre pour charger les revalisies: l'aspect de tant d'ennemis les fait hésiter. Mais Charette et Mermet s'aperçoixent; ils se reconnaissent et se signalent mutuellement à leurs soldats. Les deux armées ont les yeux fixés sur leurs chefs; elles suivent tous leurs mouvements, et des deux côtés les coups de fusils se dirigent sur eux; la mort qui semble s'attacher à leurs pas frappe indistinctement tout or qui les environne. Charette aurait infailliblement succombé, si le Moëlle effrayé des dangers de son général ne l'eût enlevé malgré lui pour le ramener au second rang. Mermet qui veut poursuivre Charette, s'élance une seconde fois hors du camp; un Vendéen qui s'était glissé sur le ventre l'ajuste à vingt pas; la balle part et le frappe au milieu du front. Le brave Mermet tombe à l'instant sans vie aux pieds de son fils agé de quatorze ans qui combattait à ses côtés. Cet ensant se jette sur le corps de son père, l'embrasse et ne veut plus l'abandonner : des soldats le transportent ainsi dans le camp. A côté de Mermet tombe aussi le porte-drapeau du

trente-neuvième, et ensuite le sergent-major qui s'était saisi du drapeau. Sans chefs, sans étendards, les républicains assaillis de tous côtés se défendaient encore, mais à la voix de Charette qui parcourait les rangs et animait les royalistes, la hauteur des retranchements ne fut plus un obstacle. Le couraneux Colin, commandant la cavalerie du pays de Retz, et Guerin le jeune, s'élaucent des premiers dans le camp; bientôt l'armée imitant leur exemple, s'y précipite tout entière et y massacre sans distinction tout ce qui s'y trouve. Geux qui échappent à ce premier camage fuient vers St.-Christophe du Ligneron et tembent dans une entbuscade on ils trouvent aussi la mort. Les armes, les munitions, la caisse militaire, les effets de campe--ment, restent au pouvoir de Charette qui aban--dome tout à ses soldats. Genx-oi après avoir ipillé le camp y mirent le seu. Lie jeune Mermet attaché au cadavre de son père, périt dans les -Mammes. Exemple touchant depiété filiale, qui stut admiré des deux pantis!

Cette victoire, souillée par le meurtre de plusieurs femmes qui se trouvaient dans le comp des républicains, coûts la vie à une multitude de braves: quatre cents périrent du côté des royalistes et il y eut le double de

blessés. Peu de républicains échappèrent. Les prières des prisonniers ne purent fléchir les vainqueurs qui se baignèrent dans le sang.

Les soldats de Charette comptèrent cette journée sanglante au nombre de leurs plus glorieux exploits; se rappelant qu'ils avaient été l'objet des railleries des autres armées vendéennes: au commencement de la guerre, ils s'enorgueillirent à leur tour et opposèrent leurs · travaux à l'inaction des armées du centre et du Haut-Anjou.

« Nous sommes donc les seuls, disaient-ils, » qui, fidèles à nos serments et aux conven-» tions de Jallais, ne donnons aucun repos à " l'ennemi? A quoi servent nos exploits, si » nous ne sommes pas secondés par les autres » chefs? Pourquoi Stofflet reste-t'il inactif dans · » son quartier-général de Maulevrier? préfère-» t'il un honteux repos aux chances des com-» bats? Loin de courir aux armes, pourquoi » s'observe-t'on des deux côtés? Cette conduite » cacherait - elle quelque dessein perfide? A-» t'on secrètement transigé, et veut-on nous » abandonner seuls à toutes les forces de » l'ennemi! »

Tels étaient les discours que l'ambitieux Delaunay répandait dans le camp pour aigrir les soldats contre le chef du Haut-Anjou, soit que Charette eût conçu le desir de régner sur ce beau pays et qu'il n'en cherchat que le prétexte.

Il écrit d'abord à Stofflet pour lui rappeler la confédération de Jallais; il l'invite ensuite expressément à chasser l'ennemi des différents postes qu'il occupait encore sur la rive gauche du fleuve. Enfin, il l'accuse, et lui reproche l'émission d'un papier monnaie répandu sans le concours des autres chefs. Voici ce qui avait eu lieu à ce sujet. Toute cette partie de l'Anjou et du Haut-Poitou, jadis si belliqueuse sous Bonchamp, d'Elbée et Laroche-Jaquelein, commençait, à l'exemple du nouveau chef, à préférer le repos à la guerre. Les habitants se livraient non seulement à leurs travaux, mais encore à l'industrie et au commerce; dejà même les plus hardis trafiquaient au-delà du pays vendéen; mais l'argent qui avait été enfoui ne circulait point encore, et l'on éprouvait dans la Vendée, comme dans le reste de la France, une pénurie absolue du numéraire. En conséquence, le conseil de Stofflet arrêta le 7 octobre la création d'une somme de 6 millions en billets royaux commerçables, et fonda cette mesure sur la nécessité du paiement des dettes arriérées, sur le besoin de ranimer le commerce intérieur et de solder

différents cerps (1). L'imprimerie de Maulevnier fabriqua d'ahord pour doux milions de ces billets qui furent signés au nom du roi par le général en chef. Ils eurent un cours forcé, sous peine de cent francs d'amende pour les contrevenants, et de mort en cas de récidive.

Bientôt leur circulation donna lieu à des abus criants. Les chasseurs de Stafflet se répandirent, les poches pleines de cette nouvelle monnaie, dans les marchés publics et forcerent de livrer les marchandises pour du papier. De là des confiscations et des rapines, des murmures et un mécontentement général. Quoique dans l'armée de Charette on n'eût pas toujours respecté le droit de propriété, les plaintes des paysans du Haut-Anjon y furent accueillies avec joie. On y exagéra le despotisme de Stofflet, et Charette qui n'attendait qu'une cause de dissention, saisit avec empressement ce prétexte: il manda Stofflet pour rendre compte de sa conduite. Le conseil du Haut-Anjon était trop habile pour donner dans le piège. Charette alors convoque à Beaurepaine, quartier, général de l'armée du centre, les chefs des

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificatives, No. XI et XII.

deux armées pour agiter les griefs imputés à Stofflet. On y prend un arrêté foudroyant, dans lequel, en s'élevant contre le refus qu'il avait fait de rendre compte de sa conduite, on signalait l'émission d'un papier monnaie, comme moyen suborneur inventé par le plus orgueilleux et le plus vain despotisme, et on y réprouvait la solde accordée aux soldats vendéens, qui, dans aucun cas, ne doivent combattre que pour Dieu et le trône; ensuite, on accuse Stofflet de répandre avec profusion une monnaie fictive et illusoire qui lèse l'intérêt public; on l'accuse d'employer des moyens violents pour lui donner cours; on l'accuse encore de n'envisager la guerre que comme sa cause personnelle; on lui reproche aussi l'infraction de sa parole d'honneur et des conventions mutuelles. En conséquence, le conseil de Beaurepaire prononce l'annulation des arrêtés de Jallais, l'abrogation du serment prêté à cette occasion, la suppression de tout papier monnaie, et des qualités indues prises par Stofflet; il y ajoute l'engagement de combattre avec les deux armées réunies, tout ambitieux qui chercherait à s'élever au-dessus de leur propre autorité (1).

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificatives, N°. XIII.

Charette ordonne la publication et l'affiche de ce manifeste, qu'il adresse directement à Stofflet, auquel il refuse le titre de chef.

Le curé de Saint-Laud fit, au nom de Stofflet, une réponse énergique. En voici les principaux traits (1):

« Le style de l'arrêté de Beaurepaire, la » tournure des phrases, la singularité des ex-» pressions, m'ont fait croire un instant que la » main d'un fourbe avait imité vos signatures, » et tenté de nous désunir.

» Vous parlez de griefs; je n'en connais au» cun. Ma volonté est celle du conseil qui me
» guide; ma conduite n'est que le résultat de
» ses délibérations. Je n'en suis comptable qu'à
» Dieu et au roi. Je pourrais donc comme son
» chef garder le silence, et attendre que les
» évènements vous eussent conduits, ainsi que
» moi, au tribunal de l'Eternel, ou devant le
» trône de nos rois pour procéder à ma justifi» cation.

» Quels sont ces griefs? l'émission d'un papier » monnaie, malgré la protestation des autres » armées? Je n'en connais aucune qui soit col-» lective. Le papier fut d'abord admis à l'ar-

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificaeives, N°. XIV.

» mée du centre; Charette seul le rejeta. Mais » si les chefs du centre ont eu le droit de chan-» ger d'opinion, n'avons-nous pas celui de per-» sévérer dans la nôtre? Cette émission est le » fruit de la réflexion; le malheur des temps l'a » fait maître; c'est pour l'adoucir que nous y » avons eu recours. Ce gage, ce papier, n'entre » dans nos mains que pour refluer dans celles » du pauvre; il rassure les créanciers de l'état; s il est le prix du sacrifice des propriétaires et » du cultivateur ; le salaire des travaux de l'ar-» tisan, et la juste récompense du courage de >> nos braves soldats. Cette solde n'est pas le prix » de leur sang, mais le soulagement de leurs » besoins; ils n'en combattent pas moins pour » Dieu et le roi. Sont-ce donc là des moyens » suborneurs inventés par le plus orgueilleux » et le plus vain despotisme? Les soldats des » Turenne, des Condé, des Villars, n'étaient-» ils pas soldés? nos émigrés eux-mêmes ne le » sont-ils pas des richesses de Catherine, de Pitt » et de la Hollande? Cette solde avilit - elle le » courage, les sentiments et la noblesse?

» Si les trois armées ne font plus un même » corps, si chacune reprend sa force et sa forme » première, le conseil de l'armée d'Anjou peut » donc exécuter ce qu'il croira juste, utile et » convenable pour le bien de son arrrondisse-» ment, sans qu'on puisse s'y opposer?

» Peut-il exister un Français, ami de son roi » et du bon ordre, qui veuille lancer au milieu » de nous de nouveaux brandons, si propres à » susciter les feux d'une division intestine? S'il » en existe, il payera de sa tête son imprudente » et aveugle audace.

» Eloignons de nous les esprits turbulents; que » tout ambitieux qui tentera de s'élever sur la » ruine des autres soit puni sur le champ; » qu'une explication franche, loyale et récipro-» que dissipe tous les nuages.

» Elevé par la confiance des peuples à la di-» gnité de général, je soutiendrai ce titre par » les mêmes moyens. Je repousserai mes enne-» mis, je punirai les traîtres, les artisaus de dis-» corde, et je procurerai le bien public par tous » les moyens qui seront en mon pouvoir ».

Tout le conseil de Stofflet signa cette réponse, qui fut adressée par des courriers extraordinaires aux états-majors de Charette et de Sapinaud.

Les deux armées furent sur le point de prendre les armées. Charette était excité par Delaunay qui fomentait les haines; il proposa la condamnation de Stofflet; mais ce dernier qui avait fait périr Marigny savait se mettre en garde contre les moyens qu'il avait lui-même employés. Sans l'opposition de quelques chefs et le refus de plusieurs autres, Charette eût marché pour le réduire.

Telle était la situation intérieure de la Vendée, quand les républicains offrirent la paix aux royalistes.

Avant de montrer les ressorts que les deux partis mirent en jeu pour se rapprocher, je porterai mes regards sur la Convention nationale, et je remonterai aux évènements qui la décidèrent à transiger.

Une révolution inévitable s'était opérée dans son sein. Ivre d'orgueil et d'une énorme popularité, Robespierre avait médité d'enchaîner la Convention et la France entière, pour réaliser les conceptions de son génie opiniâtre et sombre. On l'aurait vu triompher s'il eût saisi le glaive et moins compté sur la tribune; mais en voulant toujours dominer par des harangues, il décela trop tôt le désir d'abattre encore quelques têtes. Ses émules en ambition, ses rivaux en puissance, l'envoyèrent à l'échafaud, qu'ils redoutaient pour eux-mêmes; ils furent secondés par l'assemblée tout entière, qui d'abord irrésolue, se serait prosternée à ses pieds s'il l'eut devancée. L'impression qu'avait laissé la terreur était telle, qu'on ne pouvait plus gouverner qu'au nom de la justice et de l'humanité; aussi la Convention imputa tous les excès à Robespierre, quoiqu'elle les eût autorisés par des lois rendues sans opposition.

L'assemblée était flottante et divisée; quelques-uns de ses membres craignant une réaction, restèrent sous les drapeaux de la terreur et de la démocratie; d'autres, en plus grand nombre, rendirent une espèce de culte à la modération et à l'équité dans l'espoir de rester exclusivement les maîtres. Ces derniers ouvrirent les prisons, appelèrent les mécontents et les victimes; ils brisèrent les échafauds, et sévirent indistinctement contre les agents employés jusqu'alors. De là, de nouvelles convulsions qui amenèrent d'autres déchirements. Néanmoins ce parti dominait lorsqu'il fut question de pacifier les départements de l'Ouest; partont de nouveaux délégués mettaient autant de zèle à démolir l'édifice de la terreur que la Convention en avait apporté à l'élever.

Nantes s'était déjà élevé contre les agents de Carrier. Avant le 9 thermidor, le comité révolutionnaire voulant anéantir les preuves des noyades, fit juger Fouquet et Lamberty, non pour les avoir exécutées, mais pour avoir soustrait des coupables au supplice. Dans les débats, ces deux satellites de Carrier ne cessèrent de vomir contre lui mille imprécations, en lui imputant les crimes qu'ils devaient expier sur l'échafaud. A cette nouvelle, Carrier, dont l'énorme pouvoir avait expiré aux portes de Nantes, tomba dans les accès d'une rage impuissante.

Ses successeurs Bourbotte et Bô, entraînés par le vœu des Nantais, ordonnent l'incarcération des membres du comité révolutionnaire. Ce ne fut point pour avoir participé aux ordres de Carrier, dont on ménageait l'impunité, mais pour vols et concussions. Il était difficile de séparer leur cause de celle du mandataire qu'ils avaient si ardemment secondé. La Convention ayant brisé le glaive de la terreur sur la tombe de Robespierre, la haine, aussi prompte que la foudre, signala les artisans des malheurs de Nantes. Une circonstance particulière hâta leur jugement. On se rappelle que les satellites de Carrier avaient fait traduire devant le tribunal révolutionnaire de Paris 129 Nantais, la plupart négocians et fonctionnaires publics, accusés de fédéralisme et d'intelligence avec les émigrés et les Vendéens. Leur voyage fut un tissu d'infortune; 35 périrent de misère en route; le reste devait trouver dans la capitale le terme à tant de maux. Leur procès marqua la chute de la terreur; dans le cours des débats on les vit prendre l'engagement de prouver les crimes. de leurs propres accusateurs déjà sous la main de la justice; plus courageux encore, Phelippes Tronjoly souleva le voile et dénonça Carrier; cette cause acquit alors autant d'importance que d'éclat. Carrier entendu comme témoin dépose: « Qu'il a pris peu de part à la police » de Nantes, ayant été principalement chargé » de pourvoir aux armées. Quant au comité » révolutionnaire, c'était, dit - il, son flam-» beau, sa boussole; il ne connaissait Nantes » que d'après ses rapports. » Interpellé par l'accusé Phelippes sur les noyades et autres exécutions monstrueuses, il répond : « Qu'il » n'en a point connaissance, et se défend » d'avoir pris aucune part aux actes inhu-» mains, aux scènes de sang qu'on lui im->> pute. >>

Cependant les 94 Nantais inspiraient aux Parisiens l'intérêt le plus touchant par leurs infortunes et par leurs révélations hardies. Tous acquittés comme des victimes innocentes, ils sont rendus à la liberté au milieu des acclamations publiques, et se voient bientôt remplacés par leurs persécuteurs traduits devant ces mêmes juges qui venaient de les absoudre. Pendant l'instruction un nouveau comité recueillait à Nantes, dans une espèce d'enquête, des charges contre Carrier et ses suppôts. Quoique ces recherches ne fussent exemptes ni de passion ni de haine, quoique les déposants n'y parussent pas tous dans cette attitude calme exempte d'exagération, néanmoins tant de preuves réunies formèrent une masse d'accusations accablantes. Ce procès intéressait surtout d'après l'énormité des crimes qu'on avait promis de dévoiler; c'était la cause des Nantais et des Vendéens, des amis et des ennemis; c'était celle de l'humanité outragée. Mais Carrier n'était point encore au nombre des accusés; son caractère de représentant semblait même le dérober à la justice. Ce soutien de la terreur n'avait rien perdu de son exaltation; plus il était menacé, plus il affectait de persévérer dans les principes d'une démagogie délirante. Inébranlable à la société des Jacobins, il en fit exclure trois de ses collègues auxquels il était opposé. L'un d'eux, le fougueux Legendre, s'en vengea dans la Convention en s'écriant au milieu des débats d'une séance orageuse: « Savez-vous quels sont ceux » qui veulent bouleverser la république? Ce » sont ces hommes qui ont rendu l'Océan té-» moin de leurs crimes, qui ont rougi la mer » par le reflux ensanglanté de la Loire; le na» vigateur qui recevait le baptême en passant » le Tropique, ne voudra plus marquer ainsi » cette époque de son voyage dans la crainte » d'être inondé de sang. »

A ces mots la Convention frémit, et tous les regards se fixèrent sur Carrier.

Bientôt on l'accuse ouvertement des cruautés commises contre les Vendéens, et dans son impatience l'assemblée décrète d'arrestation les généraux Turreau, Grignon et Huchet pour le même motif. Tel était déjà le changement des esprits, qu'à cette même séance Billaud de Varennes osa dire que le système du comité de salut public avait toujours été opposé aux mesures de rigueur.

Dès que la Convention eut parlé dans ce sens des malheurs de la Vendée, le procès du comité de Nantes devint encore plus solennel.

Une instruction calme et approfondie, une foule de témoignages entendus avaient en quelque sorte atténué la gravité des délits reprochés aux accusés, tous laissés parfaitement libres dans leurs moyens de défense. Assaillis d'abord par des préventions terribles, à peine le tribunal avait-il pu contenir l'expression de l'indignation publique; mais ils prouvèrent enfin qu'ils n'avaient été que les instruments de Carrier, qu'ils appelaient à grands cris dans cette cause.

"Juges et jurés, dit l'accusé Goulin, depuis massez long-temps les humiliations, les haines met les murmures grondent sur nos têtes; demet puis assez long-temps des soupçons terribles, maccrédités par quelques faits, nous livrent morts, et l'auteur de morts nos angoisses jouit encore de sa limet l'entré!

» L'homme qui exalta nos têtes, maîtrisa » nos opinions, dirigea nos démarches, con-» temple nos alarmes et notre désespoir! La » justice réclame celui qui est assez lâche pour » nous abandonner sur le bord du gouffre où » nous nous traînâmes aveuglément à sa voix. » Il importe à notre cause que Carrier pa-» raisse au tribunal; les juges, le peuple enfin » doivent apprendre que nous ne fûmes que » les instruments passifs de ses ordres et de » ses fureurs. »

Ce discours prononcé avec force souleva l'auditoire contre Carrier.

Mais un décret rendu pour assurer l'intégrité de la Convention ne permettait ni à l'accusateur public ni au tribunal de mettre un conventionnel au rang des accusés; l'assemblée seule en avait le droit en se formant en juri d'accusation.

Cédant au cri public, la Convention natio-

nale nomma dans son sein une commission de 21 membres pour l'examen de la conduite de Carrier, et sur son rapport elle le décréta d'arrestation.

Introduit dans la salle pour faire entendre sa défense, il récusa la copie des pièces à sa charge, et réclama ses, ordres en original. Alors Tallien demande qu'on fasse venir les bateaux à soupapes et les cadavres des malheureuses victimes précipitées dans le fleuve. « On veut des preuves matérielles, s'écrie » Legendre: eh bien, faites refluer la Loire à » Paris! »

Carrier soutient que les actes de sa mission étaient littéralement conformes aux décrets et aux proclamations de la Convention nationale.

"Vous voulez, dit-il, suppléer aux preuves matérielles par la preuve testimoniale? Vous ferez donc déposer contre moi les brigands de la Vendée? Alors, comment vous garantir vous-mêmes? Je vous le prédis, vous serez tous successivement enveloppés dans une proscription inévitable ».

Après s'être élevé contre l'esprit des Nantais, contre leur opposition constante aux vues des conventionnels en mission, Carrier rappela ses services à l'armée, sa coopération aux victoires remportées sur les royalistes. « On m'as» simile à un tyran: pouvais-je me dérober à » la responsabilité dans l'exercice momentané » de mes pouvoirs? Pourquoi me fait-on figurer » seul dans ce grand procès? Les faits qui ont » eu lieu à Nantes sont-ils donc étrangers aux » autres villes de l'ouest? Angers et Saumur, » Laval et Châteaugontier, n'ont-ils pas vu » précipiter, en plein jour, des Vendéens dans » la Loire et dans la Mayenne?

» On sait qu'avant ma mission l'armée ne fai» sait déjà plus de prisonniers. La Convention
» n'avait-elle pas mis hors la loi tous les aristo» crates, les royalistes, les ennemis du peuple?
» N'avait - elle pas décrété que les Vendéens
» seraient tous détruits dans un délai déter» miné? Enfin, n'avez-vous pas applaudi au
» massacre des prisonniers? Pourquoi blâmer
» aujourd'hui ce que vos décrets ont ordonné?
» La Convention voudrait donc se condamner
» elle-même? »

Ensuite, s'appuyant sur les vengeances et l'esprit de représailles toujours cruel dans les guerres civiles: « Reportez - vous, ajouta Car» rier, à ces temps malheureux que le burin » de l'histoire crayonnera si difficilement. L'hu» manité pouvait-elle prévaloir? Les tentatives » de la Convention elle-même auraient été im» puissantes? Qu'a-t-elle donc fait pour empê-

» cher le sang de couler à Lyon, à Marseille, » à Toulon? A-t-elle vengé les rebelles de l'A-» veyron et de la Lozère, tous passés indistinc-» tement au fil de l'épée?

» J'ai contribué a étouffer une guerre civile » menaçante; j'ai sauvé Nantes de la fureur des » brigands royalistes; j'avais juré sur l'autel de » la liberté de sauver ma patrie, ou de mourir » pour elle; j'ai tenu mon serment. Si le sacri-» fice de ma vie est nécessaire, je saurai mourir: » l'histoire me fournit, en ce genre, plus d'un » grand exemple à suivre. »

Cette défense artificieuse ne fit qu'aigrir l'assemblée qui se hâta de lancer le décret d'accusation, à l'unanimité, comme si elle eût voulu expier tout entière sa longue participation aux excès de la terreur.

Pendant plusieurs jours, cette cause avait excité, au plus haut degré, l'intérêt des Parisiens. La traduction de Carrier, devant le tribunal révolutionnaire, augmenta l'empressement et l'agitation. Une multitude immense se presse autour du tribunal, chacun veut voir Carrier. Il paraît enfin devant ses juges, et prend place parmi les accusés de Nantes. On s'interroge, on se demande ou est Carrier? Une figure hâve, un teint livide, des yeux hagards et sanglants, un corps long et décharné, tels sont les

traits qui le font reconnaître. Chacun se le désigne, et tout le monde le signale par un mouvement d'indignation et d'horreur. Le président rétablit le calme par ces mots: « J'espère que » le peuple se montrera toujours digne de lui, » et qu'il saura respecter un accusé en présence » de ses juges ».

Le greffier donne lecture de l'acte d'accusation en dix articles. Il en résulte que l'accusé a fait exécuter sans jugement des prisonniers des deux sexes et des enfants; qu'il a donné à ses agents des pouvoirs illimités, et le droit de vie et de mort; enfin qu'il a participé aux noyades.

Quant à ses co-accusés, il devient évident qu'ils n'ont été que ses instruments et ses complices.

De longs débats avaient déjà porté la conviction dans l'âme des juges. Carrier ne peut dénier trois pièces signées de lui, et faisant partie de l'accusation. Envain, voulut - il associer toute l'assemblée à sa cause; il n'était plus question que de venger l'humanité dont il avait été le fléau. La loi violée, la justice méconnue, l'humanité indignement outragée, réclamaient un grand exemple.

Carrier développa, devant le tribunal, le même système de défense qu'il avait adopté devant la Convention. Il se prévalut des décrets qui ordonnaient d'incendier et de tout exterminer dans la Vendée; il écarta l'imputation des noyades et des fusillades en masse, qu'il rejeta sur le comité de Nantes, et il défia ses accusateurs de lui opposer, à ce sujet, aucun ordre de sa main. Il se couvrit aussi de l'égide de ses pouvoirs illimités, et récusa le tribunal en lui reprochant de ne faire entendre contre lui que des Vendéens, et des royalistes leurs complices. Après avoir présenté l'effrayant tableau des cruautés commises par ces derniers envers les patriotes, il s'écria : « Si les ministres » plénipotentiaires des brigands ont demandé » ma tête pour avoir la paix, si de ma mort » dépend la fin de cette guerre malheureuse, » s'il existe un plan de transaction entre la Con-» vention et Charette, j'invite le tribunal à de->> verser tout sur moi >>.

Il n'ajouta rien à cette défense.

Le 26 frimaire (16 décembre 1794), le tribunal le condamna à la peine capitale, ainsi que Pinard et Grandmaison ses complices. Le même jugement acquitta les membres du comité de Nantes, sur la question intentionnelle.

Carrier entendit prononcer son arrêt de mort avec fermeté, et dit : « Je meurs victime et in-» nocent, mon dernier vœu est pour la répu-» blique et pour le salut de mes concitoyens. » Il fut conduit au supplice à travers une foule immense, et le peuple, en voyant tomber sa tête, sembla ne plus désespérer de la justice des hommes.

La Convention nationale ne sanctionna point l'absolution du comité de Nantes; elle révoquale tribunal, et ordonna la réincarcération des accusés acquités.

En passant ainsi d'une extrémité à l'autre, la Convention espérait faire oublier qu'elle avait approuvé ce qu'elle était forcée de punir.

Cependant, toutes les formes étaient pour les accusés absous; en infirmant leur jugement, on portait atteinte à l'institution des jurés. Les remettre une seconde fois sous le glaive de la loi, c'était substituer la passion à la justice; c'était évoquer les chambres ardentes, et les commissions vendues aux caprices du despotisme. Que devient la loi quand elle n'est plus qu'une dépendance servile et flexible du pouvoir? Où est la garantie de l'innocence, lorsqu'après avoir été solennellement acquitté, un accusé peut être recherché de nouveau? La justice est donc relative, ou plutôt elle ne peut exister en révolution.

Ces craintes étaient exprimées, non par la multitude passionnée ou indifférente, mais par ce petit nombre d'hommes prévoyants et cal-

### GUERRE DE LA VENDÉE.

298

mes, dont le jugement devance presque toujours celui de la postérité.

Ils ne virent dans cette grande affaire qué l'action et les effets des passions déchaînées, que le choc des différents partis qui dechiraient alors la France; ils n'aperçurent dans les faits atroces, établis aux débats, que le développement et les résultats des malheurs de la guerre civile.

Tel fut ce procès fameux dont l'issue intéressa vivement les deux partis, qui y attachaient leur succès ou leur défaite.

# LIVRE XV.

Conférences de la Jaunais. — Première pacification. — Entrée de Charette à Nantes. — Soumission de Stofflet.

En offrant la paix aux royalistes, la Convention nationale voulut leur présenter le supplicé de Carrier comme une garantie. A peine eutelle traduit ce délégué en jugement, que Carnot, membre du comité de salut public, proposa une proclamation pour engager les Vendéens et les Bretons insurgés à rentrer dans le devoir, moyennant l'oubli du passé.

Tont fut adopté sans discussion; et dans la crainte de blesser le parti royaliste, la Convention exigea seulement qu'il mit bas les armés sans oser lui parler d'amnistie.

« Depuis deux ans, dit-elle, vos contrées » sont en proie aux horreurs de la guerre : ces » climats fertiles, que la nature semblait avoir » destinés pour être le séjour de la paix, sont » devenus des lieux de proscription et de car-» nage. Le courage des enfants de la patrie » s'est tourné contre elle-même; la flamme a dé-

#### 300 GUERRE DE LA VENDÉE.

» voré vos habitations, et la terre, couverte de » ruines et de cyprès, refuse à ceux qui survi-» vent les subsistances dont elle était prodigue.

» Telles sont les plaies douloureuses qu'ont » faites à la patrie l'orgueil et l'imposture. Des » fourbes ont abusé de votre inexpérience: c'est » au nom du ciel qu'ils armaient vos mains du » fer parricide. O que de sang répandu pour » quelques hommes qui voulaient dominer! Et » vous qu'ils ont entraînés, pourquoi faut-il » que vous ayez préféré des maîtres à des frè-» res, et les torches du fanatisme au flambeau » de la raison!

» Que vos yeux se dessillent enfin: n'est-il pas » temps de mettre un terme à toutes ces cala-» mités. Il vous reste un asile dans la généro-» sité nationale. Oui, le peuple français, tout » entier, veut vous croire plus égarés que cou-» pables; ses bras vous sont tendus et la Conven-» tion nationale vous pardonne en son nom; » si vous posez les armes, si le repentir, si l'a-» mitié sincère, vous ramènent à lui, sa parole » est sacrée; si d'infidèles délégués ont abusé » de sa confiance et de la vôtre, il en sera fait » justice.

» C'est ainsi que la république, terrible en-» vers ses ennemis du dedans comme elle l'est » envers ceux du dehors, veut rallier ses en» fants égarés. Profitez de sa clémence, hatez-» vous de rentrer au sein de la patrie, et qu'une » guerre à mort passe enfin avec tous ses fléaux, » des rives de la Loire sur celles de la Tamise.»

Le décret qui accompagna cette proclamation portait que toutes les personnes connues dans l'Ouest sous le nom de rebelles de la Vendée et de chouans, ne seraient ni inquiétées, ni recherchées pour le fait de leur révolte.

L'exécution en fut confiée à onze commissaires pris dans le sein de la Convention, et au général Canclaux rappelé au commandement en chef de l'armée de l'Ouest. Ce général, qui s'était déjà fait connaître avantageusement dans la guerre civile, apporta, dans le cours de cette négociation, une justesse de vues, et surtout une modération inconnue jusqu'alors.

Ce qui rendait la mission des délégués délicate, c'était le vague de leurs instructions qui supposaient la facilité de se ménager des intélligences parmi les Vendéens, chose d'autant plus difficile que la révolution, opérée réceniment dans le parti républicain, était presque nulle dans la Vendée. Il lui importait peu, en effet, qu'une faction ennemie l'emportat sur une autre: ni le jugement de Carrier, ni les proclamations pacifiques, n'avaient pénétré dans le centre de l'insurrection; un mur d'airain séparait encore la Vendée du reste de la France. Cependant, les délégués n'étaient pas tellement dépourvus de renseignements qu'ils n'eussent connaissance des dissensions survenues entre Stofflet et Charette.

Résolus d'en profiter pour isoler ces deux chefs, ils s'advessèrent directement à Charette. Une grande réputation, le voisinage de Nantes, donnaient à sa soumission beaucoup d'importance. Les premières tentatives furent infructueuses, nul émissaire n'osant pénétrer au milieu des Vendéens armés. Peut-être même les délais fixés par la Convention eussent expiré sans résultats, si le hazard n'eût contribué an rapprochement des deux partis.

L'un des délégués, nommé Ruelle, voulant une pacification, n'importe par quels moyens, se faisait remarquer à Nantes par quelques traits d'une boaté facile, qui lui acquit hientôt une réputation de bienveillance et de justice. Après avoir fait élargir plusieurs Vendéens, il les acqueillit, et les chargea, mais inutilement, de paroles de paix. Les intentions de Ruelle étaient louables sons doute; mais son esprit peu étendu n'aperçeveit que la surface des choses, sans rien prévoir, ni rien prévenir. Cependant, comme la plupart des hommes publics doivent souvent leur néputation aux circonstances encore plus

qu'aux talents, on ne s'occupait à Nantes que de la mission de Ruelle. Son nom se répétait dans les campagnes voisines de l'insurréction, où le desir de la paix se faisait plus particulièrement sentir, et même dans le centre de la. Vendée.

Il est dans les guerres civiles un parti mixte. qui, se glissant à travers les deux extrêmes, profite ordinairement des fautes et des excès. auxquels, par faiblesse, il m'a pris aucune part; il intervient ensuite, et profite habilement de la lassitude des factions, dont le rapprochement, sert son propre intérêt. Ici, ce fut un seul homme qui repprochant la Vendée royaliste de la France république, surmonta tous les obstacles. Bimeau de Labatardière, doué d'un. caractère entréprenant et résolu, avait pressenti l'avenir d'après les circonstances de la guerre et la disposition des esprits. Proscrit. kin-même comme émigré vendéen, errant aux. cavirons de Nantes, après avoir miraculeusement échappe aux fureurs de Carrier, il s'imagine un jour, dans les rochers de l'Erdre, qu'il. est appelé à terminer la guelre intestine. A ceprix, il attache la fin de sa proscription et la restitution de ses propriétés. Cet espoir l'ensamme; l'idee d'une pacification germe dans sa tête et l'exalte. Entraîné, il brave la mort à

laquelle le dévoue son inscription sur la liste fatale; il court à Nantes sous les habits de paysan, se présente à Ruelle, lui communique son plan, ses moyens, ses relations dans la Vendée, et lui offre de porter à Charette les premières paroles de paix. Ruelle accueille avec transport un homme dont les inspirations, la pureté du langage, les manières insinuantes attestent autant de zèle que de moyens. Bureau lui demande des instructions; bientôt le comité de salut public, sur la recommandation de son délégué, l'autorise à négocier directement la paix avec Charette. Bureau connaissait ce chef; il lui avait fait concevoir depuis peu l'impossibilité de lier l'insurrection de la rive gauche de la Loire, à celle qui s'organisait sur la droite sous le nom de chouannerie. Il part dépourvu d'instruction, et muni seulement de proclamations pacifiques. Son neveu Geslin et la sœur de Charette l'accompagnent. Ruelle venait d'ouvrir les prisons de Nantes à cette dernière, pour s'en servir dans la négociation. La dame Gasnié, américaine, connue par son ascendant sur Ruelle, était avec la sœur de Charette; tous arrivent dans la même voiture à l'abbaye de Villeneuve, sur la route de Saint-Philibert. Là. toute communication leur est interdite, le pont se trouvant coupé. L'amour-propre et les obstacles semblent irriter Bureau qui prend aussitôt un chemin de traverse conduisant par Machecoult à Belleville, où était le quartier général de Charette. Pour arriver plus vite, il veut passer le bac à Saint-Marc, et a recours à l'intervention militaire, personne n'osant passer sur la rive ennemie. Bureau se jette seul, sans armes, dans une barque, laissant ses compagnons de voyage persuadés que bientôt les Vendéens promèneront sa tête sur le rivage opposé. Le batelier indécis n'ose aborder, et Bureau, rempli d'impatience, se jette à l'eau en agitant un mouchoir blanc pour être reçu comme royaliste. Il arrive à Saint-Marc, où il est entouré par un détachement vendéen qui sur le champ l'interroge. Il affirme qu'il a laissé à Boué la sœur de Charette, et demande à être conduit devant le général. Trainé au premier poste de la division de Guérin, il traverse un village où il est reconnu par un habitant de la Vendée, qui le prend sous sa sauvegarde jusqu'à l'arrivée du commandant du poste; mais quinze fusilliers surviennent, et lui font subir, avec brutalité, un nouvel interrogatoire; malgré sa fermeté qui les étonne, ils agitent, dans un conseil, s'il sera fusillé comme espion. Lapertière s'y oppose; le sang - froid de Bureau achève le reste. Il réitère la promesse d'amener

la sœur de Charette; les royalistes se décident enfin à le relacher. Ses compagnons de voyage le croyaient victime de sa témérité, lorsque son retour fit cesser leurs alarmes. Dans l'intervalle, un convoi républicain passe sur la grande route de l'autre côté de la rivière. Les revalistes. se croyent trahis et veulent fusiller coux qui ont laisse passer Bureau. Tout a coup il paraît luimême au milieu d'eux avec la scear de Charette. Les habitants de Saint-Marc, et des environs, les entourent en faisant éclater des transports de joie ; ils les conduisent en trioniphe, et leur prodiguent tout ce qui leur est nitcessaire. Après avoir cotové le lac de Grandlieu, les voyageurs se rendirent au château de-Laroche-Lépinay, d'où Burean écrivit à Charette pour lai anneacer l'objet de sa mission, et lui demander les moyens d'arriver jusqu'à lui. Charette dépéche aussitôt: Laroberie avec deux cardidra pour l'escorter jusqu'à Belleville : c'était vers la fin de décembre 1794. Buveau trouva l'armée vendéenne réunie au quartier général pour une expédition. Charette, après un accueil favorable, lui fait donner un deser meilleurs chevaux, et parcourt les rangs. evectui pour qu'il preme une haute idée de ses forces « Vous voyez, lui dit-il, une partie de n mon armée, je vais faire une expédition sur

» la Grève.—Mais, général, répond Bureau, les » républicains se sont engagés à suspendre les » hostilités. — N'importe, replique Charette, » une partie de ma troupe est en mouvement; » ce que je puis faire, c'est de retenir le reste. » Bureau ayant insisté pour une prompte confémence, Charette laissa son armée sous la conduite de Couëtus, et se rendit à la Roche-Boulogne.

Le rassemblement était de 5000 hommes d'élite; il se dirigea d'abord sur Beaulieu. Le divisionnaire Delaunay, et Laroberie commandant la cavalerie royaliste, nourrissaient depuis longtemps une mutuelle et vive animosité; ils profitent de l'absence de Charette pour kisser éclater leur fureur en présence de l'armée, ce qui retarda sa marche: On arrive à la nuit devant le poste de la Grève. Couëtus était persuadé que l'ennemi rendrait les armes sans combattre: & Cette paix qu'il nonspropose prouve, disait-il, 🛪 sa détresse ; le soldat républicain ne veut » plus se battre...» Il s'avance pleso de sécurité à la vue du poste ememi pour le sommer de se rendre. « Nous vous promettons le vie; s'écrie \* Delaunay. M II n'y avait que 400 chasseurs de Cassel dernière les retranchements: leur réponse fut une décharge de mousqueterie. Les Vendéens étonnés (ils n'avaient pas même reçu le signal du combat ) se dispersent, et n'osent se rallier qu'à Beaulieu. Ainsi, l'on vit aux premiers coups de fusils d'une poignée de soldats, les vainqueurs de Fréligné fuir honteusement et dans le plus grand désordre.

Il importait peu à qui resterait la victoire : un nouvel ordre de chose se préparait pour les deux partis. L'affaire de la Grève fut la dernière. Les soldats vendéens reutrèrent dans leurs cantonnements respectifs; et jusqu'au moment des conférences de la Jaunais, les divisionnaires de Charette restèrent aux postes qui leur étaient assignés.

Arrivé à Laroche-Boulogne, ce chef vit sa sœur qui voulut le disposer à la paix. Les conférences avec Bureau-Labatardière s'ouvrirent immédiatement. Bureau remit à Charette une lettre pressante du délégué Ruelle pour le déterminer, et lui donna également les proclamations et décrets de la Convention que les autres délégués lui avaient recommandé de répandre à l'insu des chefs vendéens. La loyauté de Bureau inspira de la confiance à Charette. Mais quand on agita les conditions de la paix, ce chef insista fortement pour le rétablissement des Bourbons, et déclara qu'il resterait armé. Il grossit ses forces, ses moyens et prétendit avoir 30 mille hommes: un coup d'œil avait suffi à Bureau pour juger du nombre et de la qualité des troupes de Charette. Il n'y eut rien d'arrêté dans cette première conférence; on convint seulement d'un armistice.

De retour à Nantes, Bureau rendit compte de sa mission au général Canclaux et aux commissaires conventionnels tous réunis en comité; il leur donna l'espoir d'un prompt accommodement. En conséquence, le comité de salút public fit continuer les négociations. Dès ce moment une correspondance s'ouvrit entre Bureau et Charette. Le secrétaire de ce chef, nommé Auvinet, qui penchait pour la paix, avait peu d'influence, Guérin étant seul en possession de la confiance de Charette.

Dans les premiers jours de janvier, Bureau fit un second voyage à Belleville: médiateur entre les deux partis, il faisait valoir auprès de Charette les droits des républicains avec autant d'impartialité qu'il soutenait auprès de ceux-ci les intérêts des royalistes. Pour donner plus d'activité aux négociations, il proposa une entrevue à Nantes avec les délégués conventionnels. Charette s'y refusa n'osant se confier aux patriotes, mais il y envoya deux de ses officiers, et choisit Amédée Béjari et Debruc. Le premier, attaché à l'armée du centre, joignait à une éducation distinguée, un caractère con-

## 310 GUERRE DE LA VENDÉE.

ciliant; le second tenait à une famille de riches négociants de Nantes, classe dont Charette espérait tirer parti. Bureau accompagna ces deux envoyés; leurs instructions se bornaient à tout observer, à demander beaucoup, à peu promettre pour ne rien arrêter.

Alors Charette, ni aucun chef royaliste, ne pouvait avoir une idée juste de la situation des Républicains. Comment auraient-ils connu les ressources, les moyens, les vues d'un parti avec lequel toute espèce de relation avait été jusqu'alors impossible, et qui, par ses seuls déchirements, donnait au parti contraire l'espoir du rétablissement de la monarchie? Ce déchainement universel qui éclatait contre les révolutionnaires ne l'annonçait-il pas d'une manière incontestable? Depuis la suspension des hostilités, les Vendéens recevaient, du sein des villes voisines, l'assurance de la chute prochaine de la république. « Cet ordre de chose, leur disait-» on, n'est pas même constitué; il réside seu-» lement dans une assemblée unique, soutenue » à la vérité par des armées souvent victorieu-» ses, mais continuellement aux prises avec les » forces d'une grande partie de l'Europe; d'ail-» leurs la défection du soldat est également » certaine. » Plus on promettait à Charette le rétablissement infaillible des Bourbons, et

moins il insistait pour en faire la condition essentielle de la paix que lui offrait l'ennemi. Jusqu'alors les négociations n'avaient fait aucun progrès sensible, mais elles recurent une nouvelle impulsion de la part des deux envoyés royalistes. Quoique dépourvus d'instructions détaillées, il leur était enjoint d'insister particulièrement sur le paisible exercice du culte catholique, sur le remboursement des frais de la guerre, sur la possession absolue du territoire et sur la nécessité de rester armé. Ainsi ce n'était plus la Convention qui imposait des lois à Charette, c'était au contraire Charette qui, rivalisant de puissance, dictait lui-même ses conditions. Les comités qui gouvernaient l'Assemblée, quelques délégués moins confiants que Ruelle, attendaient tout du temps et des succès militaires contre la coalition; les négociations ouvertes avec la Prusse, celles qui étaient projetées avec l'Espagne augmentaient encore leurs espérances. Trop avancés d'ailleurs pour ne pas tout sacrifier à une paix intérieure, au moins apparente, ils cherchaient les moyens d'en pallier la honte; des deux côtés il y eut la même duplicité. Les commissaires comptaient aussi sur le peu d'accord qui régnait entre les chefs de la Vendée. Charette avait dédaigné de comprendre Stofflet dans la négociation, et

### 312 GUERRE DE LA VENDÉE.

Stofflet, aigri par des injures récentes, se déclarait ouvertement contre la paix. En vain des parlementaires envoyés par les délégués pacificateurs se présentent au pont de Vihiers pour promettre à Stofflet l'intégrité de la religion et une paix durable. Stofflet rompit l'entrevue et congédia les envoyés comme n'étant point munis de pouvoirs nécessaires au rétablissement de la monarchie. Ensuite, sur l'avis de son conseil, il publia la proclamation suivante (1): « Français égarés, vous nous annoncez des » paroles de paix, ce vœu est celui de nos » cœurs; mais de quel droit nous offrez-vous » le pardon qu'il n'appartient qu'à vous de de-» mander?

» Teints du sang de nos rois, souillés par le » massacre d'un million de victimes, par l'in-» cendie et la dévastation de nos propriétés, » quels sont vos titres pour inspirer la sécurité » et la confiance?

» Serait-ce le supplice des Robespierre et des » Carrier? Mais la nature indignée s'élevait » contre ces monstres, le cri de la vengeance » publique les dévouait à la mort : en les frap-» pant vous n'avez fait qu'obéir à la nécessité.

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificatives, N°. XV.

» Mais si une faction a pris la place d'une au
» tre, le même sort ne lui est-il pas réservé 3

» Seraient-ce vos prétendues victoires? Mais

» ne savons-nous pas qu'en éprouvant les plus

» terribles défaites, vous prenez encore, pour

» en imposer aux peuples, le ton arrogant des

» vainqueurs de l'Europe?

» Serait-ce l'élargissement de nos frères em» prisonnés? Mais la justice ne leur devait-elle
» pas une libèrté que la tyrannie seule avait pu
» leur ravir? et quand vous les gardez au mi» lieu de vous, sans défense, ne devons nous
» pas craindre que ce piège ne soit tendu pour
» nous envelopper tous?

» Sérait-ce enfin vos promesses insidieuses?

» Hélas! si nous pouvions y croire, du sein de

» leurs tombeaux, nos parens, nos amis égor
» gés se lèveraient pour nous dire: défiez-vous

» du venin caché sous ces dehors! c'est en nous

» promettant le salut et la vie qu'on nous im
» mola; on vous réserve peut-être le même

» sort.

» Français! sì vos vœux étaient sincères, si » vos cœurs, par un retour inespéré, s'éle-» vaient vers le ciel pour une paix durable, » nous vous dirions: rendez à l'héritier du der-» nier de nos rois son sceptre et sa couronne; » à la religion son culte et ses ministres, à la

## 314. GUERRE DE LA VENDÉE.

» noblesse son bien et son éclat, au royaume » entier son antique constitution; sans ces » conditions indispensables, nous mépriserons » une amnistie que le crime ne doit jamais of » frir à la vertu, nous braverons vos efforts et » vos menaces; aidés de nos fidèles et généreux » soldats, nous combattrons jusqu'à la mort, » et vous ne régnerez que sur la tombe du der-» nier d'entre nous. »

Un rassemblement général devait appuyer ce manifeste; déjà toutes les divisions de Stof-Alet étaient réunies pour attaquer le camp de Chiché, mais une trop longue inaction avait énervé le courage des soldats angevins. L'armée entière était en marche et sortait du bourg de Mauvé, lorsque 200 Républicains, venant du camp de Vrines près Thouars, fondent sur l'arrièregarde et la mettent en déroute. En vain Stofflet et son état-major veulent faire face et rallier les fuyards; quelques lâches gagnent la chaussée de l'étang de Beaurepaire et entraînent tout le reste.

Cependant la proclamation de Stofflet tendait à rejeter sur Charette la responsabilité d'une négociation encore incertaine. Ce fut cette opposition qui décida Charette à presser la conclusion de la paix.

Les deux envoyés, secondés par Bureau de

Labatardière, ouvrirent à Nantes des conférences avec les délégués conventionnels. Ces derniers exigeaient que le gouvernement républicain fût explicitement reconnu par Charette et tous ses officiers. Ils promettaient, dans ce cas, des indemnités et le remboursement des frais de la guerre; mais ils demandaient la rentrée des réfugiés patriotes. l'expulsion des émigrés admis dans l'armée vendéenne, et l'acquisition, au profit de la république, des biens des nobles absents du Poitou. Du reste ils consentaient à ce qu'il n'y cût pour l'administration intérieure de la Vendée ni autorité départementale, ni districts, mais une commission centrale chargée, sous leur surveillance immédiate, de faire respecter le pouvoir de la Convention. Quant à l'armée royaliste ils offraient de la réorganiser en garde territoriale, sous ses mêmes chefs, à la solde de la république.

Ces propositions applanissaient les principales difficultés et rapprochèrent les deux partis. On convint alors d'une entrevue entre Charette et les commissaires pacificateurs. Debruc et Bejari se hâtèrent de porter ces résultats à leur chef.

D'après l'impulsion de Bureau, les délégués conventionnels résolurent de fixer: l'entreyue

### 3.6 GUERRE DE LA VENDÉE.

au château de Labatardière; mais le voisinage de la Vendée leur faisant craindre un piège de la part des royalistes, ils désignèrent définitivement le château de la Jaunais qui n'était qu'à une lieue de Nantes. Le comité de salut public leur recommandait expressément d'employer, dans cette occasion, promesses, séductions, repas et argent. En conséquence, des tentes furent dressées à la Jaunais pour les conférences, et l'on arrêta qu'il y aurait aussi table ouverte aux officiers des deux partis. Bureau-Labatardière fut chargé d'en faire les honneurs.

Charette rassembla ses guides, toute sa cavalerie et ses principaux officiers avec ceux de l'armée du centre, pour se rendre à leur tête aux conférences. Toujours impénétrable et absolu, ce chef annonça un traité avec les républicains, sans indiquer aucune des conditions. La paix proposée au nom de la république, parut une chose si inconcerable aux officiers vendéens, qu'ils n'hésitèrent pas de l'attribuer à sa seule détresse et à la nécessité de rendre la couronne au roi légitime. En conséquence la plupart se rendirent à la Jaunais dans la persuasion qu'on y proclamerait un roi, d'autres plus méfiants redoutèrent quelqu'emblante de la part de l'ennemi.

On approchait du moment décisif, et les défiances multipliaient, de part et d'autre, les pourparlers et les messages. Tous les délégués devaient se rendre de Nantes à la Jaunais pour régler avec Charette, dans un repas, les points sur lesquels on n'avait pu tomber d'accord. L'incertitude et la crainte les retinrent à Nantes. Menuau, leur collègue, plus confiant et sincèrement animé du desir de la paix, partit seul de Saumur, traversa le pays Vendéen, et se rendit le premier à la Jaunais où il vit Charette. Ce fut sur le compte qu'il rendit de cette entrevue qu'on fixa définitivement le jour des conférences.

Le 15 de février, les commissaires partirent de Nantes avec une nombreuse escorte de cavalerie et d'infanterie. A leur arrivée, Charette se mit à la tête des siens. De part et d'autre les troupes restèrent à une certaine distance, ne laissant qu'un poste de garde. Les conventionnels prirent place les premiers sous la tente. Charette y parut bientôt avec l'écharpe et le panache blancs qu'il portait dans les combats. Il prit la parole et dit : « Citoyens représentants, » avant tout, veuillez satisfaire à cette ques » tion : suis-je appelé pour traiter de la païx, » ou me soumettre à une amnistie? — Nous ne » desirons qu'une seule chose, répondit le con- » ventionnel Delaunay d'Angers, c'est de

» réunir à la grande famille, des Français qui » n'auraient jamais dû s'en séparer. »

On se rangea immédiatement autour de la table des conférences. Les généraux républicains, ni aucun officier, n'y furent admis. L'entrée de la tente ayant même été refusée à Bureau Labatardière, Ruelle et Charette le reclamèrent comme médiateur, contre l'avis de Delaunay d'Angers. Ce délégué porta la parole pour la Convention; Bousseau et Auvinet pour Charette.

Quoiqu'on fût d'accord, de part et d'autre, sur les principaux articles, la discussion n'en fut pas moins vive sur quelques points contestés, notamment sur le mode général d'exécution. Les commissaires insistaient sur la promesse de la remise des armes, Charette ne voulut stipuler que pour l'artillerie (il n'en avait pas); puis s'opposant à la rentrée des patriotes réfugiés et au rétablissement des impôts, il parvint à faire rejeter l'établissement des administrations républicaines : néanmoins tout ne fut point réglé dans la première conférence, et l'on ne signa le traité que le troisième jour.

Il consistait, d'une part, en ciuq arrêtés séparés, souscrits par les commissaires (1); de

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justifica-

l'autre, en une déclaration de Charette, de ses principaux officiers et des chefs du centre (1). La Convention nationale garantissait aux Vendéens, par les cinq arrêtés, le libre et paisible exercice de leur culte; elle accordait à Charette deux millions pour les frais de la guerre, et un corps de deux mille gardes territoriaux composés d'habitants du pays à la solde du trésor public; elle accordait également des secours et indemnités aux Vendéens qu'elle exemptait, en outre, des impôts, des levées et réquisitions; elle leur assurait aussi la possession de leurs propriétés, et donnait main-levée du sequestre à cenx qui se trouvaient inscrits sur les listes d'émigration.

A ce prix, Charette et les chefs duvcentre se décidèrent à reconnaître la Convention nationale, et prirent l'engagement de ne plus porter les armes contre la république. Après avoir déclaré que leur résistance n'était due qu'au despotisme, aux injustices et aux odieuses vexations d'un gouvernement oppressif, ils ajoutaient: « Enfin, ce régime de sang a dispara, et les coryphées de la secte impie qui » a couvert la France de deuil ont payé de

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificate auss, N°. XVII.

Les délégués se hatèrent de produire cette déclaration comme une preuve du retour des chefs vendéens. Il n'en fut pas de même des clauses stipulées à leur avantage; quelques-unes restèrent secrètes, les autres ne furent publiées qu'un mois après la signature, et encore avec des réticences propres à en pallier la bonte, mino il mois après la signature.

Dès le principe, cette pacification fut attaquée par les mécontents des deux partis. L'ardent républicain n'y voyait qu'une lache transaction qui menait à la royauté; le fougueux royaliste lui reprochaît l'ajournement de la monarchie, et frémissait de reconnaître l'existence d'une république.

Pendant les conférences, quelques officiers de Charette, choqués de l'abondance et du faste qu'étalaient fièrement les républicains, crurent entrevoir dans ces derniers l'intention d'humilier leur parti, en mettant en parallèle son dénuement, sa bigarrure, et la rudesse de ses chefs avec tout ce que peuvent offrir la recherche et le luxe. Le dépit, d'abord concentré, se développa lorsqu'au moment de signer, les conditions transpirèrent. Delaunay, Savin, Lemoelle, et quelques autres, jurent qu'ils no reconnaîtront jamais la république, et menacent de reprendre les armes. Deux partis se forment à l'instant : les uns, croyant impossible la destruction de la Vendée, prétendent qu'on peut soutenir ce système successif de défaites compensées par des victoires. Ils veulent donc la guerre ou un roi, ce qu'ils expriment en criant: le roi ou la mort. Moins courageux, mais plus éclairé, le parti contraire assure que l'existence miraculeuse de la Vendée n'est due qu'aux dissensions des républicains; il les présente comme plus redoutables depuis qu'ils ont un gouvernement plus sage, et pense qu'il faut ac-

cepter la paix, n'importe à quelles conditions; d'ailleurs, étant presque tous propriétaires, ils espèrent jouir tranquillement de leurs biens dont ils ont à réparer les dévastations et les pertes. Mais les partisans de la guerre, maîtres de tout sans avoir rien à perdre, ne peuvent consentir à se voir dépouiller du pouvoir que donne la force; ils demandent un roi. «Volons à » de nouveaux combats, disenţ-ils, réunissons-» nous à Stofflet puisque Charette nous aban-» donne. » Ils ébranlent, ils agitent les esprits, mais la masse résiste. Alors, ne sepossédant plus, Delaunay, Savin et Lemoelle abandonnent brusquement le lieu des conférences, et courent au fond de la Vendée pour y proclamer ce qu'ils. appellent la trahison de Charette. L'ambitieux Delaunay, impatient de profiter de cette cause d'agitation et de trouble pour s'élever sur les débris de son chef, le présente comme un lâche transfuge; il l'accuse de prendre le commandement d'une armée pour punir lui-même les Vendéens d'avoir si courageusement défendu l'autel et le trône. Sur plusieurs points de la Vendée, les paysans, entraînés par ses déclamations, se croient trabis : « Nous avons déjà » combattu sans chef, nous saurons encore » marcher seuls à l'ennemi ». La sédition aurait pris un caractère alarmant si Charette,

prévenu par différents avis, n'eût quitté précipitamment la Jaunais. Son arrivée à Belleville, sa fermeté et la prompte exécution de ses ordres, suffirent pour tout étouffer. Mais trouvant les esprits émus, il rassemble les officiers des différentes divisions; et après avoir exposé les conditions de la paix, il leur dévoile ses desseins de la manière suivante : « Sans doute » vous ne croyez pas que je sois devenu répu-» blicain depuis hier? » Tous lui donnent l'assurance contraire, et lui témoignent une entière confiance. « J'ai fait, poursuit-il, ce que » j'ai cru nécessaire à mon parti, sans être ar-» rêté, ni par les murmures, ni par les menaces » de ceux qui prétendent qu'on doit continuer » la guerre. Je leur demanderai ce qu'ils fai-» saient quand nous combattions tous les jours? » Tranquilles dans leur quartier, la plupart ne » cherchaient dans le sein des plaisirs qu'un » honteux repos. Au moment où notre faiblesse » et le déployement de toutes les forces de l'en-» nemi rendent une plus lougue résistance im-» possible, je trouve dans la paix, ou plutôt » dans une trève, les moyens assurés d'atteindre » le but que nous nous proposons tous. Nous » avons de nombreux amis, je ne parle pas des » Anglais, dont je connais les desseins perfides » sur le trône de France, mais de tant de Fran-

## 324 GUERRE DE LA VENDÉE.

» cais fidèles, qui, répandus dans l'intérieur et 
» dans la capitale; obtiendront plus par leur 
» influence et leur zèle que nous tous par des 
» efforts imprudents. D'un autre côté, je saurai 
» profiter de la réputation que j'ai acquise 
» parmi les républicains pour me ménager des 
» intelligences utiles; je ferai passer dans leurs 
» camps de l'argent et des vivres; j'attirerai 
» leurs soldats parmi nous : déjà des corps en» tiers me sont assurés pour le moment où leur 
» secours deviendra nécessaire.

» Au reste, qu'avons-nous à craindre? ne » restons-nous pas armés? Et s'il était vrai qu'on » eût voulu nous tendre un piège, ne nous trou-» verions - nous pas en mesure de combattre » avec plus d'avantage encore un ennemi per-» fide? »

Ce discours, en ralliant tous les esprits, leur rendit cette confiance aveugle, qui faisait la principale force de Charette. L'ambition de Delaunay fut dévoilée: il s'était offert de marcher à la tête des Vendéens qui voudraient combattre. Charette dépêcha des cavaliers au château de la Bouchère pour le saisir. Il y fut manqué d'un instant, et parvint à se réfugier avec ses trésors et ses meilleurs chevaux auprès de Stofflet, dont il avait signé récemment l'arrêt de mort. Quant à Savin et à Lemoelle,

leur repentir les sauva, et ils rentrèrent en grace auprès de Charette qui les rétablit dans leur grade.

Après s'être assuré de tous ses officiers, Charette fit une adresse aux habitants des campagnes, pour les prémunir contre les agitateurs et leur vanter les conditions de son traité avec les républicains (1).

Pendant qu'il échappait ainsi aux dangers que lui suscitait la pacification, Stofflet, qui voulait la guerre, se trouva menacé d'une défection générale.

Plusieurs délégués avaient proposé de l'appeler aux conférences, dans le dessein de faire participer l'Anjou aux bienfaits de la paix. Charette éluda toujours, voulant vaincre l'opposition de Stofflet par d'autres moyens, tels que l'intrigue et la séduction; il y fut aidé par le divisionnaire Prodhomme, commandant au Loroux, qui projetait un bouleversement en sa faveur, soit en haine de Stofflet, soit pour se soustraire à sa dépendance.

Cependant, ce chef instruit des progrès de la négociation, pressé d'ailleurs par quelques officiers, dépêcha à Nantes Trottouin, son major-général; Renou, divisionnaire des Au-

<sup>(1)</sup> Voyez, a la fin du volume, les Pièces justificatives, N°. XVIII.

biers, Delaville de Beaugé et Martin jeune. Il les charge de sonder le terrain et de prendre connaissance des conditions. Ruelle les leur communique et fait valoir l'acceptation de Charette. Le délégué Delaunay d'Angers crut l'instant favorable pour entraîner Stofflet ou l'affaiblir par la désertion de ses officiers. Il employa la séduction et s'assura leurs suffrages. De retour à Maulevrier, ils annoncent que Charette va signer, et qu'il est urgent d'adhérer au traité. Stofflet s'y décide d'abord, mais il veut avoir l'avis de son conseil. On le convoque, tous les officiers y sont appelés indistinctement. Trottouin allègue le découragement des campagnes, le besoin du repos, le défaut de munitions, l'abandon des puissances coalisées et même celui des princes, la détermination prise par Charette et Sapinaud de garder la grande route de Nantes à Clisson et la Sèvre nantaise, pour fcrmer à l'armée d'Anjou toute issue de ce côté. Ainsi resserré, les républicains l'attaqueraient avec avantage. « S'exposer aux hasards d'une » bataille, ne serait-ce pas vouloir la destruction » du parti royaliste? Il renaîtrait au contraire » de ses cendres par une trêve qui donnerait » le temps de grossir, d'exercer la troupe sol-» dée, de se procurer de la poudre, des armes » et des habits. »

Ce discours fit peu d'impression sur le con-

seil qui, manifestant son indignation, s'écrie d'une voix unanime : un roi ou la mort. Trottouin lui-même, pour ne pas se rendre suspect. feignit de partager ce mouvement d'enthousiasme. L'assemblée n'était composée, à peu d'exceptions près, que de fermiers, de tisserands, de fils de laboureurs, braves, mais ignorants, faciles à ramener par la confiance. Quand leur premier élan fut dissipé, le chevalier de Rostaing, commandant la cavalerie de Stofflet, qui s'était acquis'le droit d'exprimer librement son opinion, parla en ces termes: « Sans doute il est glorieux de mourir pour son » roi, surtout quand ce n'est point un sacrifice » inutile. Depuis près de deux ans, que de mil-· » liers de nos braves ont péri pour cette cause » sainte à laquelle nous nous sommes tous » voués! Nos rangs se sont éclaircis, et l'héri-» tier de tant rois est encore dans les fers! Le » moment ne serait-il pas venu d'allier enfin » le courage à la prudence? Je n'examinerai » point les torts que peut avoir Charette à l'é-» gard du chef de cette brave armée. Puisse-» t-il les sentir, les réparer, en faisant cesser » une dissension déplorable; mais quelle que » soit la conduite de Charette, nous ne l'accu-» serons pas sans doute d'être devenu républi-» cain. Pressé par les évènements, faible comme

» nous, il va signer, non pas la paix, mais une » trêve dont il profitera pour étendre sa puis-» sance. Isolés, abandonnés, succomberons-» nous seuls et sans aucun fruit? aurions-nous » à nous reprocher la perte entière de notre » parti? Dans ce cas ne serait-ce pas trahir son » dieu et son roi au lieu de les servir? Je de-» mande qu'on adhère à la trève. »

Ce discours, prononcé par un chef dont on connaissait le courage, changea la disposition des esprits, et, de l'aveu de Stofflet, on résolut de traiter avec les républicains.

En conséquence le conseil nomma Delaville de Beaugé; le divisionnaire Renou, les deux frères Martin de la Pomeraie et Gilbert, secrétaire-général du conseil, pour retourner à Nantes et stipuler de nouveau avec les conventionnels. Trottouin les suivit, quoiqu'il n'ent aucune mission, mais il pensait au moyen de s'assurer le prix du lache abandon qu'il méditait.

Les envoyés de l'Anjou étaient autorisés à acquiescer au traité, aux mêmes clauses et conditions que Charette et Sapinaud; ils devaient insister seulement sur l'entier remboursement des bons royaux et réclamer un plus grand nombre de gardes soldées.

Trottouin vit Charette qui le détacha sans peine des intérêts de Stofflet, et lui fit promettre de souscrire au traité en abandonnant son général.

L'influence de Charette fut telle qu'au moment de la pacification, il entraîna les chefs de l'armée du centre, ainsi que Fleuriot-Lafleuriave et le chevalier de la Bouère, lieutemant-général de l'armée de Stofflet. Non-seulement Julien Prodhomme adhera au traité. mais, par une convention particulière, il réunit sa division à l'armée de Charette. Le divisionnaire Richard abandonna-également Stofflet pour faire partie de l'armée du centre, sous prétexte que la rivière de Sèvre le séparait de l'Anjou. Mosnier, divisionnaire à Montfaucon, suivit l'impulsion des frères Gogné commandant les camps de Laloué et de Saint-Julien. qui signèrent aux mêmes conditions que Charette, de même qu'Oger, commandant le poste de Saint-Florent. Il ne restait plus à Stofflet que cinq divisions dont une, celle des Aubiers, commandée par Renou, était sur le point de łui échapper.

Ainsi Charette touchait au complément de son projet favori et médité depuis long-temps, pour perdre Stofflet et grossir l'armée du centre qui lui était dévouée.

Parmi les officiers angevins entraînés à la Jaunais par les intrigues de Prodhomme se

trouvait Schetou, connu par sa passion pour la guerre et par un rare dévoûment à son parti; voyant qu'on n'avait point appelé son général, il refusa de souscrire à aucune condition, et partit pour Maulevrier. A son arrivée, le conseil de Stofflet n'avait encore aucun indice des trames ourdies par Prodhomme. Schetou donna peu de détails, mais il avertit Stofflet que, s'il ne se transporte de suite à la Jaunais, Charette signera sans lui et entraînera une partie de l'Anjou. Stofflet ne balance point. Il monte à cheval, rassemble ses chasseurs, sa cavalerie, et part accompagné de son commissairegénéral et de quelques officiers dont la fidélité lui est connue. Il arrive, trouve le traité conclu et Charette absent. Ce dernier chef venait de quitter brusquement le lieudes conférences, pour aller étouffer l'agitation qu'avait fomentée Delaunay.

Un dépit concentré, une fureur dévorante s'emparent de Stofflet. Il recomnaît qu'il a été le jouet de l'inimitié de Charette, et découvre une partie des menées de Prodhomme; mille sentiments divers l'agitent; tout ce qu'il voit, tout ce qu'il apprend lui fait redouter presque autant ses amis que ses ennemis. Son escorte partage bientôt toute sa fureur. En vain propose-t-on à Stofflet de mettre fin à tout en

adhérant à la pacification; à peine peut-il contenir sa garde; quant à lui, roulant dans sa tête des projets de vengeance, il donne le signal du départ et s'éloigne au galop en criant avec ses chasseurs: Au diable la république! au diable Charette! Il ne s'occupe ensuite que des moyens d'assouvir sa rage, et détache en passant un gros de cavalerie pour surprendre et arrêter Sapinaud et Liaffeuriaye au quartier-général de Beaurepaire. Les cavaliers de Stofflet arrivent la nuit et investissent la maison de Sapinaud. Ce chef, ne voyant de salut que dans la fuite, se réfugie, à pied, sans armes, avec son ami Lasseuriaye, auprès de Charette qui marche de suite avec une partie de son armée pour le protéger. Les soldats de Stofflet n'ayant pu saisir leur proje, livrent au pillage le quartier général de Sapinaud ; argent, chevaux, armes, effets précieux, tout est enlevé.

En même temps Stofflet faisait saisir Julien Prodhomme au milieu de sa division, et commandait sa traduction à Maulevrier. Il ordonnait également l'arrestation de Martin l'atné et de Jean Lejeune, son aide-de-camp, lésquels n'échappent à la mort qu'en trompant la vigilance de leurs gardes. Berard et Rostaing sont aussi gardés à vue. Stofflet marche ensuite sur

## 332 GUERRE DE LA VENDÉE.

Richard, divisionnaire au Cerisais; il répand ainsi la terreur dans l'esprit de tous ceux qui ont manifesté l'intention de se réunir à Charette. Richard prit la fuite, mais Julien Prodhomme ne put échapper à la mort. Il fut condamné par un conseil militaire pour avoir abandonné son parti et semé la dissension entre les trois armées vendéennes. Les chasseurs de Stofflet le massacrèrent à coups de sabre : son jugement fut imprimé et répandu dans l'Aljou (1). Stofflet confia l'examen des papiers de Prodhomme à Barré, secrétaire du conseil; mais ce dernier, animé d'un esprit de modération et de prudence, se garda de lui tout dévoiler pour éviter un trop grand déchirement.

Arrivé à Jalais, Stofslet convoqua tous ses officiers en conseil général, espérant leur faire partager la vive indignation dont il était pénétré. Il voulait aussi les lier par un acte d'union capable deles attacher à la discipline et à l'obéissance. Un arrêté pris, au nom du roi, qualifia la conduite de Charette et des chess du centre de lâche abandon, de réunion aux ennemis de l'état. Le conseil voulant mettre un terme aux

<sup>(</sup>s) Voyez, à la fin du voluine, les Pièces justifica-

progrès de la séduction, et offrir aux peuples, restés fidèles à Dieu et au roi, un centre d'union, fit un appel à tous les officiers royalistes et leur garantit pour prix de leur réunion à l'armée d'Anjou la conservation des droits, rangs, qualités et prérogatives dont ils jouissaient précédemment. Des dispositions pénales menacaient tout individu qui tenterait de romprel'union, soit en communiquant avec les républicains, soit en affaiblissant par dés intrigues et des discours l'attachement des Vendéens à la religion, à Dieu et à leurs chefs. Enfin les soldats et habitans du pays conquis furent sommés de se tenir prêts à marcher au premier appel de leurs officiers respectifs. Cinquantequatre chéfs, se disant généraux et officiers des armées réunies, signèrent cette espèce de manifeste par lequel Stofflet déclarait en quelque sorte la guerre à Charette, à l'armée du centre et aux républicains. (1). Il crut par cette conduite vigoureuse raffermir son parti chancelant et se mettre en état de faire face de tous les côtés.

Son brusque départ du lieu des conférences, le refus d'accéder séparément à la paix, avaient assez, éclairé les délégués conventionnels sur

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces jussifica-

ses intentions et ses desseins hostiles; ils jugerent alors qu'il fallait se hâter de l'isoler, de l'affaiblir et d'environner la pacification de tout l'éclat dont elle était susceptible. Charette se détermine sans peine à faire une entrée publique à Nantes, à condition néanmoins qu'il ne se dépouillera ni des signes, ni des couleurs de son parti. Les délégués s'occupent ensuite des moyens de gagner les officiers et enveyés de Stofflet: quelques-uns hésitaient encore; mais lorsqu'on eut fait briller à leurs yeux l'or carrupteur, tous fermèrent l'oreille au cri de l'houneur et du devoir. Chacun d'eux recut, pour prix de sa défection, 100 mille francs en assignats. Sur cette somme, Trottouin, qui avait grossi le tarif de sa vénalité à raison de son grade, exigea et obtint un à-compte de 50 mille francs en numéraire. A ce prix, il écrivit à Stofflet et à son conseil dans le style d'un transfuge qui vante le parti qui vient de l'acheter (1). Il adhéra ensuite, ainsi que les envoyés de l'Anjou, à la déclaration par laquelle Charette reconnaissait la république, et tous s'engagerent à se réunir à ce chef lorsqu'il ferait son entrée militaire à Nantes.

Le 26 février, neuf jours après la signature

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificatives, No. XXI.

de l'acte d'union, une salve d'artillerie annonca l'arrivée de Charette; alors on vit paraître à Nantes ces mêmes guerriers vendeens qu'on y avait, pendant si long-temps, voués à la mort. Charette, magnifiquement monté, vêtu de bleu. ceint d'une écharpe royaliste et le chapeau surmonté d'un éportne panache blanc, parut à la tête du cortège, suivi de quatre de ses lieutenants; vint ensuite un groupe d'officiers républicains à cheval, puis l'état-major de Charette que suivait l'état-major de l'armée républicaine, à la tête duquel se faisait remarquer le général en. ohef Cancleux. Des cavaliers des deux armées, des chasseurs royalistes, l'élite des grenadiers de la garde nationale, précédés d'une musique militaire, tel était le gros du cortège. La cavalerie nantaise fermait la marche; elle escortait deux voitures décorées du bonnet de la liberté, et dans lesquelles étaient places les donventionnels pacificateurs.

L'on voyait ainsi sa confondre avec l'écharpe et le plumet blanc, la cotarde et l'écharpe tricolores. Une multitude immense se pressait sur les pas de Charette. Les cris de vive le roi eussent prévalu si Bureau de la Batardière n'y eut substitué avec adresse ceux de vive la paix, que les délégués conventionnels, enivrés de joie, répétaient sans cesse. Charette parut triste et at-

tendri, recevant de nombreux saluts qu'il rendait à droite et à gauche en criant: vive l'union. Les autres chefs vendéens, mornes, le regard fixe, la contenance fière, semblaient dire : « Ce » même peuple nous appela long-temps à l'é-» chafaud, et notre supplice aurait excité la » même affluence, les mêmes transports!»

Le cortège traversa lentement la ville avec une sorte de pompe triomphale; il fit à petit pas le tour des places publiques, et s'arrêta ensuite à l'hôtel des représentants pacificateurs, où les frères égarés (expression de circonstance pour désigner les Vendéens), trouvèrent des vafraîchissements et un accueil affectueux. Le peuple, toujours avide de nouveauté, les suivait en chantant et en perçant l'air de cris de joie.

Quel spectacle nouveau pour les Nantais!
Ceux qui les avaient défiés tant de fois, les armes à la main, pénétraient avec les mêmes signes, dans ces mêmes murs dont ils avaient été repoussés avec tant de courage! Ces patriotes, jadis si ardents et toujours ombrageux, pour qui tout alors devenait un mystère, se demandaient si les royalistes, en prenant possession de la ville, y proclameraient la monarchie? L'esprit de parti se ralluma, et la fermentation fut telle que par une délibération, l'adminis-

pacificateurs à faire cesser le scandale que donnait une poignée de royalistes soi-disant soumis, et conservant néanmoins tous les signes de l'insurrection, à une cité renommée par son dévouement à la cause républicaine. Forcés d'intervenir, les délégués interdirent aux Vendéens, dans l'enceinte de Nantes, les signes extérieurs du royalisme; et comme alors tout parut se calmer, ils crurent avoir opéré la réunion des deux partis : ils donnèrent des repas et des fêtes brillantes.

Environné de sa célébrité, Charette excitait la curiosité la plus vive; la foule l'entourait continuellement; son ami Guerin veillait sur lui et ne le quittait jamais. Dans des circonstances aussi délicates, il eût été difficile à Charette de satisfaire également les deux partis. Tandis que les royalistes lui reprochaient sa soumission apparente, les républicains trouvaient qu'il ne donnait point d'assez fortes preuves de la sincérité de sa conversion. Le délégué Ruelle ne forma plus aucun doute dès qu'il ect décide Charette à se montrer à la société populaire de Nantes. Comment ne pas voir avec étonnement un chef opiniatre de royalistes, prêcher, au sein d'une société de démocrates, l'union, la concorde, et la nécessité de renou<del>ce</del> les liens d'échange et de services mutuels entre la ville et les campagnes? Ce fut surteut alors que les délégués pacificateurs crurent pouvoir proclamer qu'il n'y avait plus de Vendée. Les « départements de l'ouest, dirent-ils, rentrent m dans le sein de la république; son unité se vient d'être solennellement reconnue par les s chefs des armées vendéennes. Le sang cesse » de couler, les campagnes vont se repeupler. » Ce que n'avait pu la force des armes, l'huy manité et la justice l'ont obtenu des Français. » O vous qui balancez à rentrer dans le sein p de la république, voyez Charette, tous les s chefs de son armée bénir la Convention nay tionale ! voyez les principaux chefs de Stofflet » se féliciter de vivre parmi nous!»

Toutes ces proclamations, toutes ces démarches publiques, ne pouvaient porter la conviction dans les coeurs, ni rallier les esprits. Le mystère qui enveloppait le traité, faisait supposer l'existence d'articles secrets en faveur du rétablissement des Bourbons.

Il n'y ent aucune stipulation de ce genre; mais des promesses indiscrètes, des insinuations insidieuses, laissèrent entrevoir la possibilité de restituer le trône au fils de Louis XVI. Ces bruits s'accréditèrent tellement, qu'à leur arrivée dans la capitale, les délégués pacifica-

teurs, et particulièrement Ruelle, se virent signalés comme les plénipotentiaires de Charette.

La Convention nationale avait favorisé en quelque sorte ces rumeurs, en s'interdisant la publication des depêches de la Vendée, sous prétexte de ne point contrarier les mesures adoptées par ses commissaires. Un mois s'était écoulé depuis la pacification, et la Convention n'avait encore publié que l'annonce de la rentrée de Charette dans le sein de la république, sans donner, à cet égard, aucun détail. Ce silence avait accrédité les bruits d'une transaction homteuse.

Enfin le 24 ventose (13 mars) les délégués parurent dans la salle de la Convention avec des discours préparés. «La justice et l'humanité, » dit Delaunay d'Angers, ont conquis la Van» dée à la république; des enfants égatés sin» nent de rentrer dans le sein de la grandai» mille. » Ce délégué en attribua l'hamanité.
conduite de la Convention depuis la dans
Robespierre, en convenant néasurément était, pour ainsi dise, in la Vendée. Après avoir exalté la vendéenne, la défection des

flet, et la signature de ce

## 340 GUERRE DE LA VENDÉE.

guidé les commissaires pacificateurs dans le cours des négociations. « Nous avons examiné, » dit-il, ce qu'il était de la sagesse et de la pru» dence d'accorder pour la conciliation des es» prits et le maintien de la pacification. » Mais il glissa légèrement sur les articles stipulés, et garda surtout le silence sur le paiement des frais de la gnerre.

Tout en donnant l'espérance d'une pacification complète dans les contrées occupées par les Chouans, il annonça qu'il fallait réduire Stofflet par la force des armes. « Ce chef, ajouta-t-il, est entouré d'une espèce de garde pré-» torienne, composé d'un ramas d'hommes » sans mœurs, sans propriétés et étrangers au » pays; cette garde qui ne le quitte jamais le » domine lui-même, et tyrannise sous son nom » l'habitant des campagnes. Déjà l'armée s'é-» branle, pour entrer sur le territoire de ce chef » opiniâtre. »

» Ce que vous venez d'entendre, reprit » Ruelle, prouve que vos délégués n'ont point » trahi la république, et qu'ils sont dignes de » toute la confiance de la Convention. (Oui, » oui, s'écrient aussitôt quelques membres qui » applaudissent). Cependant, continua Ruelle, » la malveillance s'agite contre eux; elle répand » qu'ils ont favorisé les royalistes par des arti» cles secrets..... Tout à l'heure même, » dans cette enceinte, nous avons eu la douleur » d'entendre dire que nous venions tromper la » Convention sur le véritable état de la Vendée, » qu'il n'y avait qu'une trêve de conclue, que » la guerre allait renaître.»

Ruelle avoua que les chefs vendéens lui inspiraient une entière confiance, et que des sentiments d'estime réciproque avaient contribué au rapprochement des deux partis. Il fit l'éloge de la médiation de Bureau de Labatardière, pour lequel il obtint un décret honorable.

Bureau, qui était à la barre, fit hommage à la Convention des drapeaux de Charette, au nom même de ce chef (1). A la vue des drapeaux royalistes, la Convention fit éclater une joiq bruyante, confirma dans son enthousiasme et à l'unanimité tous les arrêtés pris par ses commissaires, et leur prouva sa satisfaction en les renvoyant dans les départements de l'ouest. pour consommer l'œuvre de la paix.

La soumission de Stofflet devait marquer les terme de leurs travaux; ils s'en occupèrent sans relache de concervevee le général en chef de l'armée de l'Ouest. D'abord ils lui eplèvent Cha-

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin<sup>a</sup>du volume, les Piéves justifica-

### 342 GUERRE DE LA VENDÉE:

lonnes et le poste de Saint-Florent, mal défendus. Ensuite plusieurs colonnes se réunissent à Bressuire, pour entrer dans l'Anjou par Chatillon. Le camp de Chiché marcha sous la conduite du général Legros, et l'armée entière, sous les ordres du général en chef, parcourut les communes de Cérisais, Chatillon, Chollet et Maulevrier, sans rencontrer l'ennemi. Néanmoins le passage du Layon fut disputé à la colonne commandée par le général Caffin: l'adjudant général Bardou y perdit la vie. Après avoir passé le Layon les républicains pénétrèrent à Chemillé.

Stofflet n'avait pu soulever le masse des paycans. L'habitant de l'Anjou, n'ayant plus à redouter les excès de l'ennemi, se montrait peu
disposé à la résistance; il jouissait depuis longtemps du repos qu'il craignait de perdre et ne
marchait plus que dans la crainte des punitions.
Cette fois Stofflet porta la peine de mort contre
ceux qui refuseraient de combattre. Secondé
paissamment par ses chasseurs et par une poiguée d'hommes, aussi opiniatres qu'indomtables,
il parvint à réunir 5 à 6000 insurgés, avec
lesquels il se porta d'abord sur Saint-Florent. Ce
poste venait de lui être enlevé; les colonnes
de l'ennemi s'avançaient par la ligne de l'Ouest.
Serré de près, Stofflet évita une action générale et

décisive contre des forces supérieures. Il divisa ses troupes, leur assigna un point de réunien et ordonna la retraite. Quant à lui, presque enveloppé avec sa cavalerie d'élite, il tente les voies de la ruse et s'avance à la tête de 150 cavaliers aux avant-postes du château de la Trems blave, près Mortagne, gardé par la brigade du général Legros. Qui vive? crient les sentinelles. - Royalistes, répond Stofflet. - Aussitôt les républicains saisissent leurs armes: «Laisses n passer, soldats, s'évrie Stefflet, je vals conw férer avec les commissaires de la Convention. Les rangs s'ouvrent, on lui porte les armes l Stofflet passe accompagne de quelques cavaliere; mais au lieu de se rendre aux conférences, il fuit sans qu'on paisse retrouver su trace et par wient ainsi par son sang froid et par une heureuse intrépidité à déconcerter les plans de l'em nemi, à paralyser ses opérations.

Cependant pour voiler sa ruse, Stofflet écrit au général en chef Canclaux, qu'il vient d'ent voyer deux députés à Rennes, où il est invité lui-même à la pacification des royalistes de Brestagne. Il demande en conséquence que les républicains évacuent l'Anjou jusqu'au résultat des conférences (1).

<sup>(1)</sup> Voyez; \* la fin du volume, les Ptiese jussifica-

ses intentions et ses desseins hostiles; ils jugèrent alors qu'il fallait se hâter de l'isoler, de l'affaiblir et d'environner la pacification de tout l'éclat dont elle était susceptible. Charette se détermine sans peine à faire une entrée publique à Nantes, à condition néanmoins qu'il ne se dépouillera ni des signes, ni des couleurs de son parti. Les délégués s'occupent ensuite des moyens de gagner les officiers et envoyés de Stofflet: quelques-uns hésitaient encore; mais lorsqu'on eut fait briller à leurs yeux l'or corrupteur, tous fermèrent l'oreille au cri de l'honneur et du devoir. Chacun d'eux recut, pour prix de sa défection, 100 mille francs en assignats. Sur cette somme, Trottouin, qui avait grossi le tarif de sa vénalité à raison de son grade, exigea et obtint un à-compte de 50 mille francs en numéraire. A ce prix, il écrivit à Stofflet et à son conseil dans le style d'un transfuge qui vante le parti qui vient de l'acheter (1). Il adhéra ensuite, ainsi que les envoyés de l'Anjou, à la déclaration par laquelle Charette reconnaissait la république, et tous s'engagerent à se réunir à ce chef lorsqu'il ferait son entrée militaire à Nantes.

Le 26 février, neuf jours après la signature

<sup>(1)</sup> Voyez, a la fin du volume, les Pièces justificatives, No. XXI.

de l'acte d'union, une salve d'artillerie annonca. l'arrivée de Charette; alors on vit paraître à Nantes ces mêmes guerriers vendeens qu'on y avait, pendant si long-temps, voués à la mort. Charette, magnifiquement monté, vêtu de bleu. ceint d'une écharpe royaliste et le chapeau surmonté d'un éporme panache blanc, parut à la tête du cortège, suivi de quatre de ses lieutenants; vint ensuite un groupe d'officiere républicains à cheval, puis l'état-major de Charette que suivait l'état-major de l'armée républicaine, à la tête duquel se faisait remarquer le général en. ohef Canclanx. Des cavaliers des deux armées, des chasseurs royalistes, l'étite des grenadiers de la garde nationale, précédés d'une musique militaire, tel était le gros du cortège. La cavalerie nantaise fermait la marche; elle escortait deux voitures décorées du bonnet de la liberté, et dans lesquelles étaient placés les conventionnels pacificateurs.

L'on voyait ainsi sa confondre avec l'écharpe et le plumet blanc, la cocarde et l'écharpe tricolores. Une multitude immense se pressait sur les pas de Charette. Les cris de vive le roi eussent prévalu si Bureau de la Batardière n'y eut substitué avec adresse ceux de vive la paix, que les délégués conventionnels, enivrés de joie, répétaient sans cesse. Charette parut triste et at-

tendri, recevant de nombreux saluts qu'il rendait à droite et à gauche en criant: vive l'union.

Les autres chefs vendéens, mornes, le regardine, la contenance fière, semblaient dire : « Ce » même peuple nous appela long-temps à l'é» chafaud, et notre supplice aurait excité la 
» même affluence, les mêmes transports!»

Le cortège traversa lentement la ville avec une sorte de pompe triomphale; il fit à petit pas le tour des places publiques, et s'arrêta ensuite à l'hôtel des représentants pacificateurs, où les frères égarés (expression de circonstance pour désigner les Vendéens), trouvèrent des rafraîchissements et un accueil affectueux. Le peuple, toujours avide de nouveauté, les suivait en chantant et en perçant l'air de cris de joie.

Quel spectacle nouveau pour les Nantais! Ceux qui les avaient défiés tant de fois, les armes à la main, pénétraient avec les mêmes signes, dans ces mêmes murs dont ils avaient été repoussés avec tant de courage! Ces patriotes, jadis si ardents et toujours ombrageux, pour qui tout alors devenait un mystère, se demandaient si, les royalistes, en prenant possession de la ville, y proclameraient la monarchie? L'esprit de parti se ralluma, et la fermentation fut telle que par une délibération, l'adminis-

pacificateurs à faire cesser le scandale que donnait une poignée de royalistes soi-disant soumis, et conservant néanmoins tous les signes de l'insurrection, à une cité renommée par son dévouement à la cause républicaine. Forcés d'intervenir, les délégués interdirent aux Vendéens, dans l'enceinte de Nantes, les signes extérieurs du royalisme; et comme alors tout parut se calmer, ils crurent avoir opéré la réunion des deux partis : ils donnèrent des repas et des fêtes brillantes.

Environné de sa célébrité, Charette excitait la curiosité la plus vive; la foule l'entourait continuellement; son ami Guerin veillait sur lui et ne le quittait jamais. Dans des circonstances aussi délicates, il eût été difficile à Charette de satisfaire également les deux partis. Tandis que les royalistes lui reprochaient sa soumission apparente, les républicains trouvaient qu'il ne donnait point d'assez fortes preuves de la sincérité de sa conversion. Le délégué Ruelle ne forma plus aucun doute dès qu'il et décide Charette à se montrer à la société populaire de Nantes. Comment ne pas voir avec étonnement un chef opiniatre de royalistes, prêcher, au sein d'une société de démocrates, l'union, la concorde, et la nécessité de renouce les liens d'échange et de services mutuels entre la ville et les campagnes? Ce fut surteut alors que les délégués pacificateurs crurent pouvoir proclamer qu'il n'y avait plus de Vendée. Les « départements de l'ouest, dirent-ils, rentrent u dans le sein de la république; son unité se vient d'être solennellement reconnue par les. s chefs des armées vendéennes. Le sang cesse p de couler, les campagnes vont se repeupler. » Ce que n'avait pu la force des armes, l'huy manité et la justice l'ont obtenu des Français. » O vous qui balancez à rentrer dans le sein # de la république, voyez Charette, tous les s chefs de son armée bénir la Convention na-» tionale l'voyez les principaux chefs de Stofflet » se feliciter de vivre parmi nous!»

Toutes ces proclamations, toutes ces démarches publiques, ne pouvaient porter la conviction dans les cœurs, ni rallier les esprits. Le mystère qui enveloppait le traité, faisait supposer l'existence d'articles secrets en faveur du rétablissement des Bourbons.

Il n'y cut aucune stipulation de ce genre; mais des promesses indiscrètes, des insinuations insidieuses, laissèrent entrevoir la possibilité de restituer le trône au fils de Louis XVI. Ces bruits s'accréditèrent tellement, qu'à leur arrivée dans la capitale, les délégués pacifica-

teurs, et particulièrement Ruelle, se virent signalés comme les plénipotentiaires de Charette.

La Convention nationale avait favorisé en quelque sorte ces rumeurs, en s'interdisant la publication des depêches de la Vendée, sous prétexte de ne point contrarier les mesures adoptées par ses commissaires. Un mois s'était écoulé depuis la pacification, et la Convention n'avait encore publié que l'annonce de la rentrée de Charette dans le sein de la république, saus donner, à cet égard, aucun détail. Ce silence avait accrédité les bruits d'une transaction honteuse.

Enfin le 24 ventose (13 mars) les délégués parurent dans la salle de la Convention avec des discours préparés. «La justice et l'humanité, » dit Delaunay d'Angers, ent conquis la Ven- » dée à la république; des enfants égarés vien- » nent de rentrer dans le sein de la grande fa- » mille. « Ce délégué en attribua l'honneur à la conduite de la Convention depuis la chute de Robespierre, en convenant néanmoins que cet évènement était, pour ainsi dire, ignoré dans la Vendée. Après avoir exalté la déclaration vendéenne, la défection des officiers de Stoffet, et la signature de quelques chefs de Chouans, il en vint aux principes qui avaient

# 340 GUERRE DE LA VENDÉE.

guidé les commissaires pacificateurs dans le cours des négociations. « Nous avons examiné, » dit-il, ce qu'il était de la sagesse et de la pru» dence d'accorder pour la conciliation des es» prits et le maintien de la pacification. » Mais il glissa légèrement sur les articles stipulés, et garda surtout le silence sur le paiement des frais de la gnerre.

Tout en donnant l'espérance d'une pacification complète dans les contrées occupées par les Chouans, il annonça qu'il fallait réduire Stofflet par la force des armes. «Ce chef, ajouta-t-il, est entouré d'une espèce de garde pre-» torienne, composé d'un ramas d'hommes » sans mœurs, sans propriétés et étrangers au » pays; cette garde qui ne le quitte jamais le » domine lui-même, et tyrannise sous son nom » l'habitant des campagnes. Déjà l'armée s'é-» branle, pour entrer sur le territoire de ce chef » opiniâtre. »

» Ce que vous venez d'entendre, reprit » Ruelle, prouve que vos délégués n'ont point » trahi la république, et qu'ils sont dignes de » toute la confiance de la Convention. (Oui, » oui, s'écrient aussitôt quelques membres qui » applaudissent). Cependant, continua Ruelle, » la malveillance s'agite contre eux; elle répand » qu'ils ont favorisé les royalistes par des arti» cles secrets..... Tout à l'heure même, » dans cette enceinte, nous avons eu la douleur » d'entendre dire que nous venions tromper la » Convention sur le véritable état de la Vendée, » qu'il n'y avait qu'une trêve de conclue, que » la guerre allait renaître.»

Ruelle avoua que les chefs vendéens lui inspiraient une entière confiance, et que des sentiments d'estime réciproque avaient contribué au rapprochement des deux partis. Il sit l'éloge de la médiation de Bureau de Labatardière, pour lequel il obtint un décret honorable.

Bureau, qui était à la barre, fit hommage à la Convention des drapeaux de Charette, au nom même de ce chef (1). A la vue des drapeaux royalistes, la Convention fit éclater une joiq bruyante, confirma dans son enthousiasme et à l'unanimité tous les arrêtés pris par ses commissaires, et leur prouva sa satisfaction en les renvoyant dans les départements de l'ouest. pour consommer l'œuvre de la paix.

relache de concervate le général en chef del'armée de l'Ouest. D'abord ils lui epièvent Cha-

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin<sup>a</sup>du volume, les Piéves justificaaires, No. XXII et XXIII.

lonnes et le poste de Saint-Florent, mal défendus. Ensuite plusieurs colonnes se réunissent à Bressuire, pour entrer dans l'Anjou par Chatillon. Le camp de Chiché marcha sous la conduite du général Legros, et l'armée entière, sous les ordres du général en chef, parcourut les communes de Cérisais, Chatillon, Chollet et Maulevrier, sans rencontrer l'ennemi. Néanmoins le passage du Layon fut disputé à la colonne. commandée par le général Caffin: l'adjudant général Bardou y perdit la vie. Après avoir passé le Layon les républicains pénétrèrent à Ghemillé.

Stofflet n'avait pu soulever la masse des paycans. L'habitant de l'Anjou, n'ayant plus à redouter les excès de l'ennemi, se montrait peu disposé à la résistance; il jouissait depuis longtemps du repos qu'il craignait de perdre et ne marchait plus que dans la crainte des punitions. Cette fois Stofflet porta la peine de mort contre ceux qui restiseraient de combattre. Secondé prissamment par ses chasseurs et par une poiguée d'hommes, aussi opiniatres qu'indomtables, il parvint à réunir 5 à 6000 insurgés, avec lesquels il se porta d'abord sur Saint-Florent. Ce poste venait de lui être enlevé; les colonnes de l'ennemi s'avançaient par la ligne de l'Ouest. Serré de près, Stofflet évita une action générale et

décisive contre des forces supérieures. Il divisa ses troupes, leur assigna un point de réunien et ordonna la retraite. Quant à lui, presque enveloppé avec sa cavalerie d'élite, il tente les voies de la ruse et s'avance à la téte de 150 ca valiers aux avant-postes du château de la Trems blave, près Mortagne, gardé par la brigade du général Legros. Qui vive? crient les sentinelles. - Royalistes, répond Stofflet. - Aussitôt les républicains saisissent leurs armes «Laisses n passer, soldats, s'évrie Stefflet, je vals com w férer avec les commissaires de la Convention. Les rangs s'ouvrent, on lui porte les armes l Stofflet passe accompagne de quelques cavaliere; mais au lieu de se rendre aux conférences, il fuit sans qu'on puisse retrouver su trace et par vient ainsi par son sang froid et par une heureuse intrépidité à déconcerter les plans de l'em nemi, à paralyser ses opérations.

Cependant pour voiler sa ruse, Stofflet écrit au général en chef Canclaun, qu'il vient d'ent voyer deux députés à Rennes, où il est invité lui-même à la pacification des royalistes de Brestagne. Il demande en conséquence que les républicains évacuent l'Anjou jusqu'au résultat des conférences (1).

<sup>(1)</sup> Voyezit la fin du volume, les Pièces justifices

. Abandonné, trahi en quelque sorte par les chefs de la Basse-Vendée, le conseil de Stofflet avait effectivement cherché à lier sa cause à celle des royalistes d'outre Loire, et deux de ses députés, Michelin et Poirier, s'étaient transportés à la Mabilais en qualité de commissaires pacificateurs.

Le général Canclaux n'accorde rien à Stofflet, que la faculté de se rendre auprès des délégués conventionnels pour traiter directement de la paix; il presse ensuite la marche de toutes ses colonnes, espérant le réduire par la force des armes. Ce chef venait de s'enfoncer dans la forêt de Vezin, qu'il abandonna presque aussitôt. Cinq colonnes ennemies envelopperent et fouillèrent le forêt, mais inutilement.

C'est ainsi qu'en fuyant, Stofflet trouve encore le moyen de surprendre la vigilance des républicains et de tromper leur courage. Ses détachements, après s'être glissés dans les intervalles des colonnes, parcouraient le pays difficile qui est au pord des deux Sèvres, pous, sant des avant - postes jusqu'aux environs de Parthenay: il était à craindre que par sa parfaite connaissance des localités, le chef opinia, tre de l'Anjou ne parvînt à traîner la guerre en longueur. En conséquence, les délégués conventionnels convoquèrent un conseil de guerre à Thouars, où furent appelés les transfuges

Renou, Delaville de Beaugé et Trottouin. On v agita les moyens de soumettre promptement Stofflet. Beauvollier, ancien intendant général de l'armée catholique, était présent au conseil. Pressé d'émettre son avis, il dit qu'on ne détacherait entièrement les habitants de l'Anjou, de la cause de Stofflet, qu'en forçant les troupes expéditionnaires à la plus exacte discipline; qu'il fallait surtout respecter les opinions et les propriétés; ensuite il se retira. Mais Renou, Trottouin et Delaville de Beaugé, les mains encore pleines de l'or qu'ils avaient reçu à la Jaunais, s'offrirent pour guider la marche des colonnes républicaines. A la première rencontre, Renou recut un coup de feu de la part des Vendéens. Pressé de toutes parts, Stofflet réunit ses forces pour marcher de nouveau sur Saint-Florent; des deux côtés on était plus disposé à négocier qu'à combattre : les propositions se renouèrent. Les délégués conventionnels qui connaissaient tout l'ascendant du curé de Saint-Laud, s'adressèrent directement à lui. Ce commissairegénéral, suivi de l'armée vendéenne, vint répondre aux propositions des conventionnels. Une entrevue conciliatoire eut lieu le 2 mai auprès du sleuve, dans un champ de Saint-Florent. Le traité proposé est accepté sur les mêmes bases que celui de la Jaunais fut stipulé

en cinq arrêtés de pacification, qui étaient littéralement les mêmes (1). Stofflet recut deux millions pour les frais de la guerre, et obtint 2000 gardes territoriaux soldés par le trésor public. Tout fut signé trois heures après dans un repas à Varades, où le curé de Saint-Laud joua tout à la fois le rôle de négociateur, et celui de général en chef. Après la signature da traité, il y ent des conventions verbales, qui accorderent au ouré de Saint-Laud la liberté des Vendéens détenus dans les prisons de la république, et la faculté de rentrer à tous ceux qui servaient dans des corps républicains. Ce fut en vertu de cette dernière clause que le chevalier d'Autichamp revint dans l'Anjou avec Bernès, son ami. Blessé, confondu parmi les morts, il avait échappé au carnage du Mans comme par miracle, et s'était réfugié, sous le nom de Beaumont, dans un régiment de hussards républicains en qualité d'instructeur. On le verra jouer à la fin de cette guerre un rôle plus important, sans marquer néanmoins par aucune action d'éclat.

A l'exemple de Charette, Stoffdet et ses principaux officiers souscrivirent une déclaration

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces juscifica-

publique, dans laquelle ils expliquèrent de la manière suivante leur tardive adhésion (1):

"Animé du désir de la paix, nous n'én avons "retardé la conclusion jusqu'à ce jour que "pour consulter le vœu du peuple dont les "intérêts nous étaient confiés, et célui des "chefs de l'armée catholique et royale de "Bretagne. Aujourd'hui que ce vœu est pro-"noncé, nous adhérons aux mesures prises par "les représentants pour la pacification; et en "nous soumettant aux lois de la république, "nous promettons de ne jamais porter les ar-"mes contre elle.

» Puisse cette démarche de notre part éteindre » le flambeau des discordes civiles, et montrer » aux nations étrangères que la France n'offre » plus qu'un peuple de frères et d'amis ».

Ainsi que Charette, Stofflet promit de remettre son artillerie, et fit aux habitants de son arrondissement une adresse pour les engager à l'oubli du passé, à la paix et à l'union (2).

"Français, leur dit-il, les jours de deuil et "doppression se sont écoulés; le flambeau des

<sup>(1)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificasives, No. XXVI.

<sup>(2)</sup> Voyez, à la fin du volume, les Pièces justificatives, No. XXVII.

» discordes civiles est éteint parmi nous; la » sécurité règne au sein des campagnes ; l'in-» dustrieux cultivateur n'aura plus à craindre » de se voir arracher, avec la vie, le fruit de » ses sueurs et le prix de ses travaux. La mère » éplorée ne tremblera plus pour les jours de ses » tendres enfants; les vieillards fugitifs ne » chercheront plus un sombre asile au sein » des forêts. La Vendée renaîtra de ses cen-» dres, et cet heureux changement nous le » devons à la paix..... Jouissez donc de ses » douceurs avec cette sécurité qu'inspire la » confiance; professez sans crainte et sans trou-» ble la religion de vos pères. La nation vous » indemnisera de vos pertes, consacrera deux » millions au remboursement des bons en cir-» culation, vous laissera vos armes avec une » garde territoriale de 2000 Vendéens soldés » par elle, et répartis sur votre territoire sans » pouvoir être replacés ailleurs. Vous serez à » l'abri de toutes recherches pour le passé; et » ceux qui pourraient être astreints à la réqui-» sition, resterent dans leurs paroisses respec-» tives pour rétablir l'agriculture et vivifier le » commerce. Tels sont les engagements sacrés » pris à votre égard; la loyauté française en » garantit l'exécution.... Désormais la paix et » l'union seront notre cri de ralliement, et nous » marcherons tous d'un pas égal vers le but de » nos communs efforts, le salut de la patrie et » le bonheur de tous. »

Telle fut la double pacification de la Jaunais et de Saint-Florent, trève aussi honteusement achetée que bassement souscrite. Les deux partis ne cherchaient qu'à se tromper; quoique l'un eût beaucoup accordé, l'autre n'avait point assez obtenu pour que la paix pût être durable.

# PIÈCES JUSTIFICATIVES.

## No. Jer

#### DE PAR LE ROL

Extrait du registre des délibérations de conseil militaire des armées catholiques et royales.

Le premier jour de novembre 1793, premier du règne de Louis XVII, le conseil militaire des armées catholiques et royales étant assemblé à l'effet de pourvoir aux besoins pressants et multipliés desdites armées, et de liquider les dettes urgentes contractées avec les particuliers, soit pour les subsistances, soit à titre d'indemnités pour les dommages occasionnés par le passage et le séjour des armées; son vœu le plus cher et le plus sacré étant d'alléger, autant qu'il est en son pouvoir, le fardeau des peuples;

Considérant que des bons ou effets royaux, représentatifs d'une valeur réelle, hypothéques sur les revenus de l'état, signés et admis au nom du roi par les officiers les plus dévoués à sa majesté, ne pourraient qu'obtenir la confiance publique, et seraient acquittés, de préférence à tout autre obligation, par un prince qui n'a pu manquer d'apprendre à l'école du malheur que le plus digne prix de l'attachement du peuple est la reconnaissance des rois;

Voulant donner à tous, et à chacun des habitants du

pays conquis et à comquérir pour sa majeué, une preuve authentique de la loyanté des intentions, et de la justice des procédés des membres qui le composent,

A arrêté et arrête unanimement ce qui suit >

Ant. In. Il serverée, au nom du roi, une sonnée de neuf cent mille livres en cons ou effére royaux commerçables, portant intérêt à quatre et demi pour cent, hypothèques sur le trésor royal et remboursables à la paix.

II. Lesdits bons ou effets royaux seront de valeurs différentes; savoir, depuis cinq jusqu'à trois cents livres inclusivement, et l'intérêt courra pour les porteurs à dater de la présente ordonnance jusqu'au remboursement; au meyen de quoi lesdits bons ou effets royaux ne porteront aucune date précise, mais seulement la présente sera imprimée, lue, publiée, affichée, consignée sur le registre des délibérations du conseil militaire des armées catholiques et royales, et même délivrée gratis aux porteurs desdits bons ou effets royaux, s'ils le requièrent.

III. Lesdits Boost on effets royalis seront signés, par MM. Donissan, le prince de Talmon, de Beauvollier, tous les trois membres du conseil militaire, et par M. Bermien, curé de Saint-Laud, vientre général d'Angers, et de saits admis, au mem du roi, pour avoir cours et valoir os que de taisoir.

IV. Se reposant entirement sur le réléct la confiance des l'emçais domentés fidéles à su mujesté, et complant sur le repeatir de ceux qui n'ontété qu'égatés dans leur opinions et dans leur conduité, le conseil militaire est espéranque sel sons l'empressement des habitants du pays conquis et à conquérir pour su majesté, à recevoir lestite lons on effets royaux, sois en palement, sois à titté

ce qui entraîne souvent des déroutes dans les combats, voulant obvier à cet înconvénient, ordonnons :

Ant. I. Que MM. les commissaires feront des recharches et visites exactes chez tous les soldats de leur peroisse, et prendront un état de toutes les armes de chaque espèce qu'ils y trouveront.

II. Ils donneront copie de cet état aux commandants de chaque compagnie, afin qu'ils puissent vérifier la fraude de ceux qui viendraient avec des piques ayant des fusils chez eux; ils nous enverront paréfile copie afin que nous fassions la même vérification lors du rassimblement.

III. Tout soldat de nos armées qui sera convaîntu d'y avoir apporté une pique, bâton ferré, ou autre arme de cette espèce ayant des fusils chez lui, sera condamné à passer six tours par les verges à la tête de l'armée.

IV. Après la visite des commissaires chez les particuliers, autorisons nos soldats qui pourraient soupçonner des fusils cachés chez quelques habitants de la paroisse, à en faire la recherche; et dans le cas où ils en trouveraient de cachés, qui n'auraient pas été déclarés aux commissaires, ils les prendront pour s'en armer, ou les vendre à leur profit à ceux qui n'en auront pas.

Fait au conseil militaire à Izernai, le 4 mai 1794, L'an deuxième du règne de Louis XVII.

Signés Stofflet, le comte de Bruc, chevalier de Fleuriot.

Pour copie conforme,

Coulon fils, secrétaire.

De par le roi.

Nous commandants des armées catholiques et royales,

que la franchise et la loyauté des officiers de sa majesté leur ont jusqu'ici permis d'employer. A cet égard, nous vous faisons passer des proclamations propres à vous convaincre de l'esprit de douceur et de loyauté qui caractérisent les fiers, mais sensibles, mais généreux ennemis de la Vendée.

Nous vous donnons avis au contraire, que si, dans une heure précise, nous n'avons pas une réponse favorable de votre part, nous allons bombarder la ville et peut-être la réduire en cendre; et qu'alors vous deviendriez personnellement responsable, avec les officiers de votre garnison, des immenses ravages que doit causer aux malheureux habitants de Granville un genre d'attaque que votre opiniâtreté seule aura rendue nécessaire.

Nous sommes, monsieur,

### Vos obéissants serviteurs.

Signés DE LA ROCHE-JACQUELRIN, STOFFLET, le chevalier Désessarts, Piron, DE HARGUES, le chevalier de BEAUVOLLIER, le chevalier de VILLE-NEUVE, D'AUTICHAMÉ.

Le 14 novembre 1793, à midi et demi.

Sommation faite aux Officiers municipaux de Granville, par les généraux de l'armée catholique et royale.

#### MESSIEURS.

Les généraux et commandants de l'armée catholique et royale préférant, comme ils l'ont prouvé dans tous temps, la conquête des cœurs à celle des villes et des forts les plus redoutables; n'ayant, en raison des motifs par et merés qui les animent, d'autre but que d'assurér par la clémence les fondements d'un trône que la plupart d'entre vous gémissent de voir si indignement du crime; prèss à toujours distinguer le simple égarement du crime; accoutamés à reseauver dans le répentir du moment le pardon et l'oubli du passé, et ne croyant jamais avoir poussé trop loin la logueté de leurs principes et de leur conduies à ces égards, vous proposent d'épargnes le sang français, si cher à leurs éceurs, its vous proposent d'ouvrir les posèce de votre ville sans comp férir.

Un peaple danis entrera dans vos murs avec le rameate d'elivier pour y faire régner, à l'ombre de l'autorité royale, l'ordre, la paix et le bonheur que vos tyrans vous ont si souvent promis, mais en vain. A ce prix, il vous est facile de sauver de tout danger et de tout dommage vos vice et vos propriétés, auxquelles nous jurons, sur notre honneur, le respect le plus inviolable et le plus sacré. C'est alors que nous éteindrons dans des embrassements mutuels tout souvenir du passé; c'est alors que des acclamations réciproques couvriront le moindre murmure qui pourrait s'élever du fond du cœur. Sinon, Messieurs, un fer vengeur arme nos bras. Libres de nous avoir pour amis ou ennemis, choisissez. Autant pour le bien de l'humanité, nous désirons en vous l'un de ces titres, aussi pen nous redoutous l'autre. Si vous préférez le dernier parti, songez que les indomenbles habitantes de la Vendée, vainqueurs et destructeurs des garnisons de Valenciennes et de Mayence, sont à vos portes, et qu'ils vont les ouvrir et par le fer et par le fen. Quelle que spit votre decision, sachez que tous nos prisonniers, osaque de conx. qui vous parviennent, répondent sur leurs tôtes du retour de leurs camarades; et qu'est conséquence, si dans

une heure précise nous n'avons reçu de vous aucune réponse, le canon vous annoncera que ces mêmes prisonniers ne sont plus; car, quelles que soient vos intentions, nous vous demandons de nous les faire connaître, sans craindre que le refus d'accéder à nos propositions nuise en rien à la sûreté de ceux qui nous l'auront transmis.

Nous avons l'honneur d'être, Messieurs,

Votre très-humbles et obéissans serviteurs,

Signés de Larodhe-Jacquelein, Stofflet, le chevalier Désessarts, Piron, de Hargues, le chevalier de Ville-Neuve et d'Authoname.

# No. III.

# De par le roi.

Les officiers généraux et commandante de l'armée catholique et royale, continuellement eccupés dans leurs moments de loisir, du bien général, du rétablissement de la religion et de la royanée, considérant qu'ils ne peuvent sien s'ils ne sont secondés par les habitants des controles restées lidèles à leur religion et à leur noi, et si ces mêmes habitants ne se prétent pas davantage à l'obéissance qu'un soldat doit à ses chose, ont arrêté en conseil général:

Anv. Ivi Tous les habitants des paroisses, depuis. l'âge de quitze sas jusqu'à cinquante, sont déclarés soldats du roi, et comme tela obligée de saivre le dorps de l'acurée dans tous les hisux où elle marchete; et dès les premiers ordres qui leur en seront donnés, à peine de 10 hivres d'amende pour la première fois, et de mort pour la seconde, lesquelles peines ne pourront être diminuées ni commuées en faveur de personne.

II. Il sera nommé deux commissaires dans chacune desdites paroisses, lesquels seront pris parmi les plus zélés pour le bien commun, et ceux qui par leurs connaissances seront plus en état de remplir les fonctions qui leur sont confiées.

III. Les dits commissaires seront tenus de faire les recensements de tous les hommes en état de porter les armes de leurs paroisses, de les assembler aux premiers ordres qu'ils en recevront des généraux de l'armée, de régler la police intérieure de leurs paroisses, et de procurer à l'armée les subsistances que la paroisse sera en état de fournir.

IV. Dès que lesdits commissaires auront assemblé les hommes de leurs paroisses en état de porter les armes, lesdits hommes seront tenus de nommer deux capitaines et deux lieutenants qu'ils choisiront parmi eux, auxquels ils obéiront dans tout ce qu'ils leur commanderont pour le service du roi.

V. Lorsque lesdits commissaires auront fait les recensements, et que les capitaines et lieutenants auront été nommés, les procès - verbaux du tout seront adressés par lesdits commissaires aux généraux de l'armée, revêtus des signatures.

VI. L'un des capitaines et lieutenants seront toujours à l'armée avec la moitié des hommes de leurs paroisses, les autres resteront au pays, à moins que dans des cas urgents les généraux ne demandent tous les hommes; alors tous les officiers et soldats partiront, et les officiers



une heure précise nous n'avons reçu de vous aucune réponse, le canon vous annoncera que ces mêmes prisonniers ne sont plus; car, quelles que soient vos intentions, nous vous demandons de nous les faire connaître, sans craindre que le refus d'accéder à nos propositions nuise en rien à la sûreté de ceux qui nous l'auront transmis.

Nous avons l'honneur d'être, Messieurs,

Votre très-humbles et obéissans serviteurs,

Signés DE LAROCHE-JACQUELEIN, STOFFLET, le chevalier Disessarts, Piron, de Hargues, le chevalier de Beauvollier, le chevalier de Ville-Neuve et d'Autionamp.

# No. III.

# De par le roi.

Les officiers généraux et commandante de l'armés catholique et royale, continuellement eccupés dans leurs moments de loisir, du bien général, du rétablissement du la religioni et de la royanté, considérant qu'ils ne peuvent sien s'ils ne sont secondés par les habitants des contrées restées fidèles à leur religion et à leur noi, et si ces mêmes habitants ne se prétent pas davantage à l'obéissance qu'un soldat doit à ses choss, ont arrêté emconseil général:

Anv. Nº: Tous les habitants des paroisses, depuis. l'âge de quitze ans jusqu'à cinquante, sont déclerés soldats du roi, et comme tela obligée de suivre le dorps de l'armée dans tous les heux où elle marchere; et des les ce qui entraîne souvent des déroutes dans les combats, voulant obvier à cet inconvénient, ordonnons:

Anr. I. Que MM. les commissaires féront des recharches et visites exactes chez tous les soldats de leur paroisse, et prendront un état de toutes les armes de chaque espèce qu'ils y trouveront.

II. Ils donneront copie de cet état aux commandants de chaque compagnie, afin qu'ils puissent vérifier la fraude de ceux qui viendraient avec des piques ayant des fusils chez eux; ils nous enverront pareille copie afin que nous fassions la même vérification lors du rassimblement.

III. Tout soldat de nos armées qui sera convaintu d'y avoir apporté une pique, bâton ferré, ou autre arme de cette espèce ayant des fusils chez lui, sera condamné à passer six tours par les verges à la tête de l'armée.

IV. Après la visite des commissaires chez les particuliers, autorisons nos soldats qui pourraient soupçonner des fusils cachés chez quelques habitants de la paroisse, à en faire la recherche; et dans le cas où ils en trouveraient de cachés, qui n'auraient pas été déclarés aux commissaires, ils les prendront pour s'en armer, ou les Vendre à leur profit à ceux qui n'en auront pas.

Fait au conseil militaire à Izernai, le 4 mai 1794, L'an deuxième du règne de Louis XVII.

Signés STOFFLET, le cointe de Bruc, chevalier de FLEURIOT.

Pour copie conforme,

Coulon fils, secrétaire.

De par le roi.

Nous commandants des armées catholiques et royales,

faisons défenses à tous métayers ou autre habitant du pays par nous conquis, de vendre du grain aux étrangers qui pourraient se présenter pour en acheter, même quand ils seraient munis de certificats de leurs pareisses, à peine d'être arrêté et conduit à la tête de l'armés pour y être fueillé.

Fait au conseil militaire à Isernai, le 4 mai 1794. Signés Svorreur, le comte de Bauc, chevalier de Flaurier.

> Pour copie conforme à l'original, Coulon fils, secrétaire.

Messieurs les commissaires feront toute diligence pour l'exécution du présent réglement.

# 'Nº. 'V.

Arrête du conseil militaire de l'armée d'Anjou, sur les gardes de son arrondissement.

Jallais, le 19 mai 1794.

Le conseil militaire de l'armée catholique et royale d'Anjou,

Voulant organiser définitivement les gardes placées aux frontières du pays conquis dans l'étendue de son arrondissement, détruire les abus qui seraient introduits, et rendre ce genre de service utile à la cause commune, en fixant irrévocablement les deveire et abligations respectives de ceux qui le remplissent,

A arrêté et arrête unanimement ce qui suit :

Aar. Ist. Tout homme en état de porter les armes,

habitant des paroisses voisines du pays occupé par l'ennemi, sera tenu, quels que soient son âge, son rang et sa qualité, de monter la garde à son tour, s'il n'en a obtenu dispense de ses chefs, à raison de ses infirmités ou de sa profession.

II. Les soldats des différentes gardes s'acquitteront de ce genre de service avec exactitude et fidélité, se tiendront à leur poste, ne l'abandonneront sous aucun prétexte, obéiront à leurs chefs, et demeureront assujettis aux mêmes règles, devoirs et peines que le reste des soldats.

III. Tout soldat qui, étant en garde et faction, abandonnera son poste sans une nécessité ou permission quelconque, et qui occasionnera, par sa désertion, une surprise de la part de l'ennemi, sera conduit devant le conseil militaire, et puni de mort.

IV. Tout soldat requis de monter la garde à son tour, qui refusera de le faire, ou qui étant en faction abandonnera son poste sans la permission expresse et formelle de son capitaine, quoique d'ailleurs cette désertion n'occasionne aucune surprise ou attaque de la part de l'ennemi, sera néanmoins dénoncé et puni de la même peine que s'il eût refusé de se rendre aux rassemblements.

V. Seront encore punis de la même peine, tous soldats qui, étant de garde, abandonneront leur poste pour passer sur le territoire de l'ennemi, à dessein de piller, ou se mettront, pour cause d'ivresse, hors d'état de remplir leur service.

VI. Les capitaines ou commandants de chacune des gardes, demeureront personnellement responsables des abus qu'ils laisseraient introduire, ainsi que des fautes et négligences qu'ils laisseraient commettre à leur vue et connaissance, sans les dénoncer.

VII. Les capitaines ou commandants des gardes ne feront jamais d'incursion dans le pays ennemi, sans en avoir prévenu le conseil militaire, fors le cas où la poursuite de l'ennemi ou quelques attaques ou excursions de sa part, l'exigeraient indispensablement.

VIII. Ils veilleront à ce que leurs soldats ne commettent aucun excès ou pillage, et ne se permettent aucune voie de fait, soit les uns à l'égard des autres, soit contre les particuliers.

IX. Ils veilleront également à ce qu'aucun de leurs soldats n'attente à la fortune ou à la vie des particuliers saisis et emmenés par eux, sans opposer de résistance et sans avoir les armes à la main.

X. Ils feront traduire les particuliers saisis en la manière ci-dessus, devant le conseil militaire, auquel seul appartient le droit de les juger, qui prononcera sur eux en connaissance de cause, ainsi qu'il appartiendra.

XI. Ils rendront au conseil militaire un compte exact et détaillé des prises faites sur l'ennemi, et ne s'attribueront, en aucun cas, le droit d'en disposer de leur propre mouvement.

XII. Lorsque les soldats composant les gardes seront forcés de se replier, ils le feront en bon ordre, dans le lieu désigné par le commandant, et reprendront leur poste dès qu'ils en seront requis.

XIII. Ils se réuniront au rassemblement général, des que les circonstances ou les ordres des chefs les y obligeront; et ne se permettront, dans aucun cas, d'enfreindre lesdits ordres, de les changer ou interprêter d'une autre manière.

XIV. Sera le présent réglement lu et publié à la tête de toutes les gardes par les capitaine ou commandant, qui demeureront chargés de veiller à son exécution, sur leur responsabilité personnelle et les peines de droit.

Donné au quartier-général de Jallais, le 19 mai 1794, l'an second du règne de Louis XVII.

Signé à l'original: STOFFLET, BERRARD, le chevalier de Fleuriot, de Rostaing, etc.

Délivré au nom du conseil, et certifié conforme par nous curé de Saint-Laud, vicaire-général d'Angers.

Au château du Lavoir, le 30 mai 1794.

BERNIER, curé de Saint-Laud.

# Nº. VI.

Proclamation sur les secours à accorder aux veuves et orphelins de l'armée catholique et royale, morts dans les combats, ou qui ont passe la Loire, aux blessés hors d'état de gagner leur vie, ainsi qu'aux femmes et enfants qui se trouvent sans ressource pendant que leurs pères et maris sont à l'armée.

Ant. Ier. Le général en chef et officiers généraux de l'armée catholique et royale dans la partie d'Anjou et Haut-Poitou par eux conquis, pénétrés de reconnaissance pour les braves soldats qui ont versé leur sang dans les combats innombrables qu'ils ont livrés aux républicains; voulant assurer l'existence aux femmes et enfants qu'ils ont laissés dans l'indigence, ainsi qu'à ceux que leurs blessures mettent hors d'état de gagner leur vie, et aux femmes et enfants qui se trouvent sans

ressource, pendant que leurs pères et maris sont à l'armée; voulant en même temps proportionner leurs secours au besoins de chacun,

Arrêtent dans leur conseil général, sous le bon plaisir du roi et de Monsieur, régent de France, et ont arrêté ce qui suit:

ART. Ier. Les inspecteurs de chaque division se feront remettre dans quinze jours de la publication des présentes, par les commissaires des paroisses de leur inspection, un état exact de toutes les veuves des soldats tués dans les batailles, et du nombre d'enfants audessous de 12 ans, dont chacune d'elles sera chargée.

II. Cet état contiendra, dans deux autres colonnes, les enfants au-dessous de 12 ans, dont les pères auront péri dans les batailles, et qui n'auront plus de mères, ainsi que ceux que leurs blessures mettent hors d'état de gagner leur vie.

III. Ne seront absolument compris dans cet état que ceux ou celles dont les besoins seront notoires, faisant défense auxdits commissaires d'y employer d'autres, a peine de responsabilité.

IV. Toute femme dont le mari aura été tué dans nos batailles, ou sera mort de ses blessures, ou qui, ayant passé la Loire, ne sera pas revenu, recevra un traitement journalier de 10 sols, lequel sera augmenté de 10 sols par chaque enfant au-dessous de 21 ans, dont elle sera chargée.

V. Les enfants desdits soldats au dessous du même âge, qui seront en outre privés de leur mère, recevront un pareil traitement journalier de 10 sols chacun.

VI. Chaque soldat que ses blessures auront mis hors d'état de gagner sa vie, recevra un traitement journalier de 1 liv. 10 sols.

VII. Lesdits secours seront payes tous les mois auxdites femmes, enfants et blesses.

VIII. Pour le paiement desdits secours, le trésoriergénéral de l'armée versera tous les mois à l'avance, entre les mains du trésorier particulier de chaque division, les fonds nécessaires.

IX. Les commissaires des paroisses remettront un double dudit état à chacun de ses trésoriers particuliers, pour s'y conformer dans leurs paiements.

X. Les dites femmes et enfants, ou leurs tuteurs, et les blessés, seront tenus de représenter à chaque fois au trésorier particulier, un certificat des commissaires de leurs paroisses, constatant leur existence et le nombre.

XI. Les femmes et enfants qui se trouvent sans ressource, lorsque leur père ou mari est à l'armée, recevront l'étape jour par jour pendant ce temps.

XII. N'entendons absolument comprendre dans l'article précédent, que les femmes et enfants de ceux qui n'ont pour vivre que leur travail journalier, et dont l'absence, pendant le rassemblement, les met hors d'état de subsister.

XIII. Faisons défense auxdits commissaires d'étendre à aucun autre, à peine d'en être responsables.

A Maulevrier, le 23 août 1794, l'an 2 du règne de Louis XVII.

Signé à l'original: Stofflet, de Rostaing, Berrard, le chevalier de Fleuriot, la Bouerre, Trotouin, Prodhomme, Guichard, J. Chalon, Rober, Nicolas, Renou et Gibert, secretaire-général.

Pour copie conforme,

GIBERT, secrétaire-général.

## Nº. VII.

Proclamation du conseil militaire, sur les réfugiés.

Nous, général en chef et officiers-généraux de l'armée catholique et royale d'Anjou et Haut-Poitou, instruits que journellement, soit par zèle et attachement de la cause sacrée de l'autel et du trône, soit pour tous autres motifs, des particuliers passent des pays occupés par les républicains dans ceux par nous conquis sur les ennemis de l'état; voulant concilier les mesures de sûreté générale avec les intérêts des particuliers, ménager un asile aux royalistes persécutés, accueillir avec bonté la vertu malheureuse, mais en même temps déjouer les intrigues, l'espionage et les complots des républicains, avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

ART. Ier. Les commissaires des paroisses frontières de l'ennemi adresseront dans trois jours, à dater de la publication des présentes, au général en chef, la liste de toutes les personnes de quelque état, sexe ou condition qu'elles soient, qui, depuis l'espace de deux mois, se sont réfugiées ou ont repassé sur leur territoire après l'avoir abandonné.

II. Les commissaires desdites paroisses noteront, suivant cette liste en leur âme et conscience, ceux desdits réfugiés ou réfugiées dont les sentiments et la conduite leur sont connus, lesquels demeureront sous leur surveillance et responsabilité personnelle dans la paroisse.

III. Tous ceux ou celles desdits réfugiés ou réfugiées dont les bons sentiments et la conduite ne seront pas suffisamment connus, et que les commissaires ou commandants auront déclaré ne pouvoir prendre sous leur surveillance et responsabilité, seront tenus de sortir du pays conquis dans les 24 heures de la signification qui leur en sera faite d'après l'ordre du général en chef, par les commissaires.

IV. Tous ceux desdits réfugiés ou réfugiées auxquels la signification ci-dessus aura été faite, et qui auront refusé de s'y conformer, seront conduits hors des frontières du pays conquis par la force armée.

V. En conformité de l'article 6 du titre 3<sup>e</sup>. du réglement militaire, tous garçons, étrangers et réfugiés, seront tenus, en entrant dans le pays par nous conquis, de se faire inscrire et enrôler dans le corps des chasseurs.

VI. Tous commandants des postes et commissaires des paroisses frontières, seront tenus dans la suite d'avertir, soit l'inspecteur-général des gardes, soit le chef de division, de l'entrée ou du retour des particulies dans leurs paroisses, pour qu'ils en instruisent euxmêmes le général en chef.

VII. A dater de la publication des présentes, nul habitant du pays par nous conquis, ne pourra, fors le cas d'attaque, passer sur le territoire ennemi, sans la permission du général en chef, ou des officiers-généraux, ou du commissaire-général, ou des chefs de division et inspecteurs des gardes, sous peine d'être réputé déserteur, et puni comme tel.

VIII. Les commandants des postes et commissaires des paroisses frontières, veilleront à l'exécution des articles ci-dessus, sur leur responsabilité personnelle et les peines de droit. Donné à Maulevrier, le 16 septembre 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

Signés Stofflet, Berrard, de Rostaing, La Bouerre, Trotouin, et Gibert, secrétairegénéral.

Vérifié par nous inspecteurs divisionnaires.

Pour copie conforme,
CHICOTTEAU.

## No. VIII.

Réglement général sur le gouvernement du pays conquis et l'administration de la justice.

Le conseil militaire des armées catholiques et royales, voulant prévenir les désordres que produit l'anarchie, procurer aux habitants du pays conquis les avantages inappréciables d'une bonne administration, et asseoir les bases du gouvernement provisoire qu' veut établir sur les principes immuables de l'équité, de la monarchie et de l'ordre public ordonne:

#### TITRE PREMIER.

Du gouvernement en général.

ART. Ier. Le pays conquis sera provisoirement gouverné par le conseil militaire général des armées catholiques et royales. Tout acte d'autorité, tout exercice de pouvoir émanera essentiellement de lui.

II. Il entretiendra, tant au dedans qu'au dehors, telles relations qu'il jugera nécessaires pour le bien général, et ne sera comptable de ses opérations qu'au roi, au régent du royaume et à leurs conseils.

III. Il rendra tels arrêtés, réglements ou ordonnances qu'il jugera convenables; et tous officiers militaires et civils seront tenus de veiller à leur exécution.

IV. Les conseils particuliers des différentes armées exerceront les mêmes droits et pouvoirs chacun dans leurs arrondissements, en se conformant toutefois aux principes adoptés dans les réglements généraux avec lesquels leurs arrêtés ou ordonnances ne seront jamais en contradiction

V. Ils exerceront, chacun dans leurs arrondissements, les fonctions administratives, et rendront la justice par l'organe des officiers civils délégués par eux à cet effet, dont les titres, les devoirs et fonctions seront déterminés ainsi qu'il suit:

#### TITRE II.

Des officiers civils charges de l'administration.

ART. Î<sup>er</sup>. Il y aura dans l'arrondissement de chaque armée, un commissaire-général et un inspecteur par division.

II. Le commissaire-général et les inspecteurs divisionnaires seront nommés par le conseil militaire de l'armée à qui ils appartiendront.

III. Ils ne pourront être destitués que par le même conseil, pour cause d'infidélité ou incapacité prouvées.

IV. Ils n'auront point voix délibérative dans les séances, et se borneront à lui adresser leurs représentations.

V. Ils ne pourront s'assembler, ainsi que les com-

missaires des paroisses, sans son consentement; ni former un corps délibérant sans sa participation.

VI. Tous commissaires ou inspecteurs qui contreviendront à l'article ci-dessus, seront arrêtés sur le champ et traduits devant le conseil militaire.

VII. Il sera expédié à chaque commissaire-général et inspecteur divisionnaire, une patente en bonne forme de leur nomination de par le roi, et au nom du conseil militaire, entre les mains duquel ils prêteront le serment de fidélité et celui de remplir avec exactitude les fonctions qui leur seront déléguées.

#### TITRE III.

# Des fonctions des commissaires-généraux:

ART. Ier. Les commissaires-généraux seront chargés de faire imprimer ou transcrire les arrêtés ou ordonnances du conseil militaire.

II. Ils les certifieront conformes aux originaux, et les adresseront aux inspecteurs divisionnaires.

III. Ils les interprêteront, en tant que besoin sera, et surveilleront l'exécution.

IV. Ils entretiendront avec le conseil militaire une correspondance suivie, et l'informeront des abus et contraventions qui viendront à leur connaissance.

V. Ils surveilleront la conduite des inspecteurs divisionnaires qui leur sont subordonnés, pour tout ce qui concerne l'administration.

VI. Ils coteront et parapheront les registres servant à constater les naissances, mariages et sépultures.

VII. Ils rendront la justice en matière purement civile, ainsi qu'il sera ci-après expliqué.

#### TITRE IV.

Des fonctions des inspecteurs divisionnaires.

ART. Ier. Les inspecteurs divisionnaires surveilleront la conduite des commissaires particuliers des différentes paroisses qui leur seront subordonnées.

II. Ils leur adresseront les arrêtés du conseil militaire, transcrits et certifiés par le commissaire général.

III. Ils feront tous les mois, et même plus souvent si besoin est, une visite dans les paroisses, pour s'assurer si lesdits arrêtés sont mis à exécution.

IV. Ils dresseront proces-verbal des contraventions, et informeront le conseil militaire et commissaire-général.

V. Ils entretiendront une correspondance suivie, pour tout ce qui concerne l'administration; tant avec le conseil de guerre qu'avec les commissaires-généraux et particuliers.

VI. Ils veilleront, ainsi que les commissaires particuliers, à la conservation des titres, chartres, dépôts, magasins et autres établissements d'utilité publique.

VII. Ils empêcheront, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, et dénonceront au conseil de guerre, les vols, déprédations, concussions et rapines qui pourront se commettre.

VIII. Ils faciliteront, aux commissaires chargés de pourvoir à la subsistance des armées, l'exécution des ordres des chefs, et les moyens d'approvisionnement.

IX. Ils feront rendre tous les mois, aux commissaires de leurs divisions, un compte exact et détaillé des fonds ou effets confiés à leur surveillance ou remis à leur disposition, et en enverront un double au conseil militaire.

X. Ils rendront eux-mêmes, au conseil militaire, un compte semblable de leur administration et gestion, tous les mois.

XI. Ils jugeront par appel des sentences, jugements rendus pour faits de police par les commissaires des différentes paroisses.

XII. Ils coteront et parapheront les registres servant à l'administration, et les vérifieront dans le cours de leurs visites.

XIII. Ils surveilleront l'administration des biens dits nationaux, et de ceux abandonnés par les possesseurs légitimes, suivant les dispositions du réglement émané du conseil militaire à ce sujet.

#### TITRE V.

# De l'administration de la justice.

ART. Ier. Le conseil militaire aura seul droit de vie et de mort, et celui de prononcer des peines afflictives.

II. Il pourra seul, jusqu'à l'établissement d'une prévôté, prévenir les crimes et délits, en rechercher les auteurs, fauteurs ou complices, les faire arrêter et punir suivant l'exigence des cas.

III. Jusqu'à l'organisation de l'ordre judiciaire, les commissaires généraux prononceront sur toutes les contestations qui s'élèveront, entre les particuliers, pour cause d'héritages, successions, partages de biens, paiements de dettes, rentes ou fermages, demandes en réparations de dommages, et autres affaires purement civiles.

- IV. Ils citeront les parties et témoins à comparaître devant eux, par simple ordre qui leur sera notifié par les commissaires de l'endroit.
- V. Ils seront tenus, pour rendre leurs jugements, d'appeler les commissaires du domicile des parties.
- VI. Ils se feront de plus assister d'un greffier, et de quatre personnes éclairées et prudentes, agréées des parties.
- VII. Si, dans le cours de l'instruction, ils jugent qu'il y ait lieu à peines afflictives contre l'une ou contre l'autre des parties, ils jugeront sur le fond, et renverront pour le surplus devant le conseil militaire.
- VIII. Tous leurs jugements seront rendus de par le roi et au nom du conseil militaire, sans l'attache et approbation duquel ils ne pourront devenir exécutoires.
- IX. Les dits jugements rendus par les commissaires généraux et approuvés par le conseil militaire, seront mis a exécution, à la diligence des commissaires et inspecteurs divisionnaires.
- X. La police administrative et contentieuse continuera d'être exercée par les commissaires des paroisses, sauf l'appel devant les inspecteurs divisionnaires.
- XI. Dans le cas où les deux commissaires différeraient de sentiments sur les faits, ils s'adjoindront une troisième personne pour prononcer, laquelle sera agréée des parties.
- XII. Les commissaires et inspecteurs divisionnaires veilleront, chacun en leurs endroits, au maintien de la paix et du bon ordre, dans les villes, bourgs et hameaux, à la sûreté et commodité des rues, places et voies publiques, à la salubrité des comestibles, ainsi qu'à la fidélité dans le débit des marchandises et denrées.

XIII. Ils seront tenus de se conformer, dans leurs sentences et jugements, tant aux ordonnances de nos rois qu'aux arrêtés et réglements du conseil militaire.

XIV. Ils rendront la justice gratuitement, et les amendes qu'ils prononceront seront appliquées à soutenir les frais de la guerre ou ceux de l'administration.

XV. Ils seront personnellement responsables des fautes ou injustices qu'ils commettraient par incapacité, malveillance, négligence ou prévention.

XVI. Le conseil militaire se réserve le droit de casser et annuller tous actes qu'ils pourraient faire, ou jugements qu'ils auraient rendus au préjudice de l'intérêt et du bien général ou celui des particuliers.

XVII. Il est enjoint et ordonné, à tous les habitants du pays conquis, de respecter leurs personnes et leur autorité; et les autorisons à requérir la force armée pour se faire obéir.

XVIII. Tous individus convaincus de leur avoir manqué de respect et d'obéissance dans l'exercice de leurs fonctions, seront sur le champ traduits devant le conseil militaire, et punis d'amende et de prison.

XIX. Sera le présent réglement lu, publié et affiché partout où besoin sera, pour être exécuté dans tous ses articles et dispositions.

Donné à Trémantine, le 28 juin 1794, l'an 2 du règne de Louis XVII.

Signé Stofflet, Berrard, de Rostaing, la Bouerre.

Pour copie conforme,

Signé Coulon, secrétaire en second.

Réglement général sur l'administration des biens dits nationaux, et sur ceux abandonnés par les possesseurs légitimes.

Le conseil militaire des armées catholiques et royales, voulant pourvoir à l'administration des biens dits nationaux et à celle des propriétés abandonnées par les possesseurs légitimes, conserver à chacun ses revenus et jouissances, et faire supporter néanmoins les frais de la guerre à ceux qui se sont volontairement déclarés les ennemis de l'état, ordonne:

### TITRE PREMIER.

De l'administration des biens dits nationaux.

ART. Ier. Les titulaires et possesseurs légitimes de bénéfices actuellement résidant dans le pays conquis, sont maintenus dans la jouissance desdits bénéfices, nonobstant toutes ventes et aliénations faites en vertu des décrets des assemblées et Convention soi-disant nationales.

II. Néanmoins, les benéficiers ne pourront expulser les fermiers actuels, et tiendront, jusqu'à nouvel ordre, des baux donnés par les acquéreurs.

III. Si lesdits baux sont échus, ils pourront les renouveler à telles clauses et conditions qu'ils jugeront convenables.

IV. Les acquéreurs des biens dits nationaux, qui en jouissent par eux-mêmes, sont maintenus dans ladite jouissance jusqu'à nouvel ordre, non comme propriétaires, mais comme fermiers ou régisseurs comptables, envers le conseil militaire et le trésorier de l'armée, des revenus qu'ils en auront perçus.

- V. Les baux consentis par lesdits acquéreurs sont également maintenus jusqu'à leur échéance.
- VI. Les fermages des biens dits nationaux, dont les titulaires ou possesseurs légitimes ne résident pas dans le pays conquis, seront payés entre les mains du trésorier de l'armée dans l'arrondissement de laquelle lesdits biens sont situés.
- VII. Les comptes des fermiers ou acquéreurs des biens dits nationaux, seront rendus à l'inspecteur divisionnaire, en présence des commissaires des paroisses où lesdits biens sont situés.
- VIII. Dans la huitaine qui suivra la rédaction desdits comptes, ils seront adressés, par l'inspecteur divisionnaire, au conseil militaire, qui ordonnera le versement des sommes entre les mains du trésorier de l'armée.
- IX. Les acquereurs et fermiers des biens dits nationaux n'y commettront aucuns dégâts ni dégradations, et demeureront responsables des dommages ou malversations qui arriveraient par négligence, injustice ou mauvaise volonté.
- X. Ils ne pourront faire aucunes réparations sur lesdits biens, sans en avoir prévenu les commissaires des paroisses où ils sont situés.
- XI. Les commissaires dresseront procès-verbal de visite et d'estimation du coût des réparations faites par les gens de l'art, et l'adresseront au conseil militaire, qui pourra seul autoriser les acquéreurs ou fermiers à faire lesdites réparations.
- XII. Le coût desdites réparations sera pris sur le montant ou revenu desdits biens, et il en sera tenu compte aux fermiers ou acquéreurs, en rapportant les quittances des ouvriers, certifiées véritables par les commissaires.

XIII. Les biens dits nationaux, dont les titulaires ou possesseurs légitimes, les acquéreurs ou fermiers sont absents, seront provisoirement administrés par les commissaires des paroisses où lesdits domaines sont situés, sous la surveillance des inspecteurs divisionnaires.

XIV. Il en feront faire les récoltes, tant en grains, fourrages, que tous autres fruits, à telles clauses et conditions qu'ils jugeront les plus avantageuses, ou vendront les dits grains et fourrages sur pied, aux plus offrants et derniers enchérisseurs.

XV. Les personnes occupées à la récolte desdits grains, fruits et fourrages, seront payées de leurs produits en nature, au prorata de leurs travaux, et du temps qu'elles auront employé.

XVI. Les habitants des paroisses ne pourront se refuser aux sommations qui leur seront adressées par les commissaires, pour faire lesdites récoltes.

XVII. Les grains et fruits récoltés seront déposés, à la diligence des commissaires, dans les endroits qu'ils jugeront les plus sûrs, et représentés par eux des qu'ils en seront requis.

XVIII. Les revenus des cures dont les titulaires sont absents, seront affectés à la nourriture et à l'entretien des vicaires ou prêtres qui auront desservi la paroisse.

XIX. Il sera alloué, sur le revenu des autres bénéfices, à tous autres prêtres que les circonstances auront mis hors d'état de remplir les fonctions du saint ministère, ou dont les revenus seront insuffisants, un traitement honnête, payable en nature, d'après leurs réclamations.

XX. Les commissaires sont autorisés à proroger pour trois ans les baux échus en faveur des fermiers actuels, de leurs enfants, parents ou héritiers.

XXI. Les fermiers qui jouissent à moitié des fruits, feront, aux commissaires de leurs paroisses, déclaration des bestiaux qu'ils nourrissent; ceux qui auront récolté, les déposeront en lieux sûrs, et les représenteront dés qu'ils en seront requis.

XXII. Ils ne pourront vendre ni aliëner moitié desdits grains, foins, fourrages et bestiaux, sous peine de cent livres d'amende et de cassation de leurs baux.

XXIII. Le conseil militaire se réserve de faire aux jouissances accordées ci-dessus, tant aux acquéreurs qu'aux fermiers des biens dits nationaux, telles exceptions qu'il jugera convenables pour le bien général.

#### TITRE II.

De l'administration des biens des ennemis de l'etat.

Ant. Ier. Les biens et revenus des ennemis de l'état absents du pays conquis, seront provisoirement séquestrés par forme d'indemnité, pour servir aux frais de la guerre, à la subsistance des armées, et à celle des femmes et enfants des soldats, des vieillards, des pauvres infirmes et blessés.

II. Ils seront administrés par les commissaires, sous la surveillance des inspecteurs divisionnaires, en la manière ci-dessus expliquée à l'égard des biens et domaines appelés nationaux.

III. Les propriétaires dont les fermiers républicains auront abandonné le pays conquis pour se joindre aux ennemis de l'état, rentreront de plein droit dans la jouissance de leurs propriétés.

IV. Les fermages des biens des ennemis de l'état ses

XIII. Les biens dits nationaux, dont les titulaires ou possesseurs légitimes, les acquéreurs ou fermiers sont absents, seront provisoirement administrés par les commissaires des paroisses où lesdits domaines sont situés, sous la surveillance des inspecteurs divisionnaires.

XIV. Il en feront faire les récoltes, tant en grains, fourrages, que tous autres fruits, à telles clauses et conditions qu'ils jugeront les plus avantageuses, ou vendront les dits grains et fourrages sur pied, aux plus offrants et derniers enchérisseurs.

XV. Les personnes occupées à la récolte desdits : grains, fruits et fourrages, seront payées de leurs produits en nature, au prorata de leurs travaux, et du temps qu'elles auront employé.

XVI. Les habitants des paroisses ne pourront se refuser aux sommations qui leur seront adressées par les commissaires, pour faire lesdites récoltes.

XVII. Les grains et fruits récoltés seront déposés, à la diligence des commissaires, dans les endroits qu'ils jugeront les plus sûrs, et représentés par eux dès qu'ils en seront requis.

AVIII. Les revenus des cures dont les titulaires sont absents, seront affectés à la nourriture et à l'entretien des vicaires ou prêtres qui auront desservi la paroisse.

XIX. Il sera alloué, sur le revenu des autres bénéfices, à tous autres prêtres que les circonstances auront mis-hors d'état de remplir les fonctions du saint ministère, ou dont les revenus seront insuffisants, un traitement honnête, payable en nature, d'après leurs réclamations.

XX. Les commissaires sont autorisés à proroger pour trois ans les baux échus en faveur des fermiers actuels, de leurs enfants, parents ou héritiers. XXI. Les fermiers qui jouissent à moitié des fruits, feront, aux commissaires de leurs paroisses, déclaration des bestiaux qu'ils nourrissent; ceux qui auront récolté, les déposeront en lieux sûrs, et les représenteront dés qu'ils en seront requis.

XXII. Ils ne pourront vendre ni aliëner moitié desdits grains, foins, fourrages et bestiaux, sous peine de cent livres d'amende et de cassation de leurs baux.

XXIII. Le conseil militaire se réserve de faire aux jouissances accordées ci-dessus, tant aux acquéreurs qu'aux fermiers des biens dits nationaux, telles exceptions qu'il jugera convenables pour le bien général.

#### TITRE II.

De l'administration des biens des ennemis de l'état.

ART. Ier. Les biens et revenus des ennemis de l'état absents du pays conquis, seront provisoirement séquestrés par forme d'indemnité, pour servir aux frais de la guerre, à la subsistance des armées, et à celle des femmes et enfants des soldats, des vieillards, des pauvres infirmes et blessés.

II. Ils seront administrés par les commissaires, sous la surveillance des inspecteurs divisionnaires, en la manière ci-dessus expliquée à l'égard des biens et domaines appelés nationaux.

III. Les propriétaires dont les fermiers républicains auront abandonné le pays conquis pour se joindre aux ennemis de l'état, rentreront de plein droit dans la jouissance de leurs propriétés.

IV. Les fermages des biens des ennemis de l'état ses

Réglement général sur l'administration des biens dits nationaux, et sur ceux abandonnés par les possesseurs légitimes.

Le conseil militaire des armées catholiques et royales, voulant pourvoir à l'administration des biens dits nationaux et à celle des propriétés abandonnées par les possesseurs légitimes, conserver à chacun ses revenus et jouissances, et faire supporter néanmoins les frais de la guerre à ceux qui se sont volontairement déclarés les ennemis de l'état, ordonne:

#### TITRE PREMIER.

De l'administration des biens dits nationaux.

ART. Ier. Les titulaires et possesseurs légitimes de bénéfices actuellement résidant dans le pays conquis, sont maintenus dans la jouissance desdits bénéfices, nonobstant toutes ventes et aliénations faites en vertu des décrets des assemblées et Convention soi-disant nationales.

II. Néanmoins, les benéficiers ne pourront expulser les fermiers actuels, et tiendront, jusqu'à nouvel ordre, des baux donnés par les acquéreurs.

III. Si lesdits baux sont échus, ils pourront les renouveler à telles clauses et conditions qu'ils jugeront convenables.

IV. Les acquéreurs des biens dits nationaux, qui en jouissent par eux-mêmes, sont maintenus dans ladite jouissance jusqu'à nouvel ordre, non comme propriétaires, mais comme fermiers ou régisseurs comptables, envers le conseil militaire et le trésorier de l'armée, des revenus qu'ils en auront perçus.

- V. Les baux consentis par lesdits acquéreurs sont également maintenus jusqu'à leur échéance.
- VI. Les fermages des biens dits nationaux, dont les titulaires ou possesseurs légitimes ne résident pas dans le pays conquis, seront payés entre les mains du trésorier de l'armée dans l'arrondissement de laquelle lesdits biens sont situés.
- VII. Les comptes des fermiers ou acquéreurs des biens dits nationaux, seront rendus à l'inspecteur divisionnaire, en présence des commissaires des paroisses où lesdits biens sont situés.
- VIII. Dans la huitaine qui suivra la rédaction desdits comptes, ils seront adressés, par l'inspecteur divisionnaire, au conseil militaire, qui ordonnera le versement des sommes entre les mains du trésorier de l'armée.
- IX. Les acquéreurs et fermiers des biens dits nationaux n'y commettront aucuns dégâts ni dégradations, et demeureront responsables des dommages ou malversations qui arriveraient par négligence, injustice ou mauvaise volonté.
- X. Ils ne pourront faire aucunes réparations sur lesdits biens, sans en avoir prévenu les commissaires des paroisses où ils sont situés.
- XI. Les commissaires dresseront procès-verbal de visite et d'estimation du coût des réparations faites par les gens de l'art, et l'adresseront au conseil militaire, qui pourra seul autoriser les acquéreurs ou fermiers à faire lesdites réparations.
- XII. Le coût desdites réparations sera pris sur le montant ou revenu desdits biens, et il en sera tenu compte aux fermiers ou acquéreurs, en rapportant les quittances des ouvriers, certifiées véritables par les commissaires.

gauche, un ruban violet; le vague-mestre-général en portera un à chaque bras.

XXII. Les bouchers et boulangers auront, cousu autour du bras gauche, un ruban rouge; ils seront sous l'inspection du commissaire-général.

XXIII. Les courriers des paroisses porteront, sur le bras gauche trois fleurs de lis écarlattes; ils seront payés à raison de dix sols par jour.

## TITRE II.

## · Du conseil militaire.

Ant. I. Le conseil militaire sera composé du général, des officiers-généraux, du lieutenant-général, du major, qui en sera le rapporteur.

II. Lorsqu'il manquera un des officiers-genéraux, ou que les membres du conseil seront pairs, et que les voix seront partagées, il sera appelé un des divisionnaires, ou un autre officier suivant son grade.

III. Lorsqu'il s'agira d'opérations militaires, messieurs les chefs de division, en leur absence leur lieutenant, monsieur le commandant de la cavalerie, en son absence son lieutenant, seront appelés au conseil et y auront voix consultative seulement.

## TITRE III.

### De la division de l'armée.

ART. Ier. Toutes les paroisses du pays conquis d'Anjou et du Haut-Poitou, jusqu'à la rive droite de la Sèvre, seront partagés en huit divisions.

II. Les divisions porteront le nom d'une des villes qui se trouvera dans l'étendue de son territoire.

- III. Chaque division aura son état-major particulier, qui sera composé d'un commandant en chef, d'un lieutenant-commandant, d'un sous-lieutenant, d'un major, d'un adjudant, d'un porte-drapeau, de deux chirurgiens, d'un aumônier, d'un secrétaire, d'un trésorier; et de l'officier, ou des officiers de cavalerie qui seront attachés aux escouades des dragons et cavaliers dont il sera parlé au titre XI du présent réglement.
- IV. Il sera formé par division une compagnie de chasseurs, composée de quarante-deux hommes, un sergent major, deux sergents, quatre caporaux, un sous-lieutenant, un lieutenant, un capitaine; total, 52 hommes.
- V. Il sera formé une première compagnie de chasseurs, composée de quatre-vingt-seize hommes: un sergent-major, quatre sergents, huit caporaux, un sous-lieutenant, un lieutenant, un capitaine; total, 112 hommes.
- VI. Tous les étrangers sans domicile seront tenus de se faire inscrire dans cette première compagnie.
- VII. Tous les commissaires des paroisses seront tenus d'envoyer aux commandants des divisions de leur arrondissement la liste desdits étrangers sans domicile.
- VIII. Tous les chasseurs porteront sur leur veste deux épaulettes vertes.
- IX. Les chasseurs seront payés à raison de dix sols par jour.
- X. Lors du rassemblement, soit qu'il soit entier, soit qu'il ne le soit pas, ces compagnies de chasseurs des huit divisions seront tenues de sejoindre, lorsqu'elles seront arrivées au lieu du rassemblement général, à la première compagnie; elles prendront place suivant le n°. de leur division.

#### TITRE IV.

## Du service des chasseurs.

Ant. Ier. Les chasseurs, tant de la première compagnie que des huit divisions, feront leur service séparément.

II. Ils marcheront en tête en allant à l'ennemi, et en queue à la retraite; ils feront les détachements, et ne feront pas de corvées lorsque les divisions seront assemblées.

III. Ces neuf compagnies réunies auront leur drapeau et leurs tambours.

IV. La première compagnie de chasseurs restera toujours en activité auprès du général, et montera la garde à son drapeau.

V. Les compagnies de chasseurs de chaque division seront toujours en activité dans leurs divisions, et monteront la garde chez le commandant en chef, chez lequel sera déposé le drapeau de la division, et en son absence chez l'officier qui le représentera.

## TITRE V.

## Du service en général.

ART. I. Messieurs les officiers-généraux, lieutenantgénéral et major, feront de jour et de nuit le service qu'ils jugeront convenable au bien de l'armée.

II. Messieurs les officiers divisionnaires, leurs lieutenants, adjudants-majors et adjudants monteront la garde, feront les visites des prisons et hôpitaux, marcheront aux avant et arrière-gardes, et feront tout autre vervice qui leur sera ordonné.

III. Chaque divisionnaire aura son drapeau, qui portera le n°. et le nom de sa division.

IV. Il sera attaché à chaque division trois tambours et un fifre, dont deux et un fifre, dans tous les cas, se rendront à l'armée avec le rassemblement, soit qu'il soit entier, soit qu'il ne le soit pas; le troisième restera pour faire le service de l'autre moitié restante; il pourra en outre y avoir un tambour à chaque poste, soit au bord de la Loire, soit aux frontières du pays conquis.

V. Il y aura six sapeurs et quatre garde d'apeaux d'attachés au drapeau de chaque division; les sapeurs et les garde drapeaux recevront la même paie que les chasseurs, à partir du jour où le rassemblement sera convoqué, jusqu'à celui où le drapeau rentrera à la garnison. Les garde drapeaux porteront une épaulette noire; les sapeurs marcheront toujours en tête de leur division, et se réuniront en masse lors du rassemblement. Ils porteront sur le bras gauche deux haches rouges.

VI. Au moyen de cette organisation, les divisions marcheront et camperont séparément.

VII. Le service sera ordonné par le major de l'armée; lorsqu'une ou plusieurs divisions seront réunies et commandées par l'aide-major, sous-aide-major, ou, en leur absence, par un adjudant.

VIII. Les aides-majors, sous-aides-majors et adjudants d'infanterie ou de cavalerie, en seront cru à leur parole, lorsqu'ils affirmeront avoir commandé MM. les officiers pour le service.

IX. MM. les colonels, lieutenants-colonels feront le même service que MM. les commandants et lieutenants-commandants des divisions.

X. MM. les majors d'infanterie et de cavalerie feront les rondes de jour et de nuit, et les visites des prisons et hôpitaux.

XI. Aucun officier employé à l'armée, ne pourra s'absenter sans la permission du général ou de l'officier qui commandera à sa place; et les adjudants, capitaines, lieutenants et soldats, sans celle du commandant de sa division.

XII. Lorsque les divisions s'en retourneront après le licenciement ou la dispersion de l'armée, le commandant en chef de la division sera tenu de ramener son drapeau, de le faire escorter par des garde-drapeaux, le plus d'hommes qu'il lui sera possible, par ses tambours et fifres; et, s'il ne peut y être en personne, de se faire représenter par son lieutenant ou un officier.

XIII. Toutes contestations qui pourraient s'élever entre MM. les officiers, seront envoyées devant le conseil militaire qui prononcera à cet effet; elles seront adressées, sous son cachet, au major de l'armée, pour en faire le rapport.

#### TITRE VI.

## Du chirurgien-major et des chirurgiens.

ART. Iet. Il sera nommé un chirurgien-major, dont les fonctions seront de surveiller celles des chirurgiens de l'arinée, de visiter les hôpitaux, et d'en rendre compte au général.

II. Il sera attaché à chaque division deux chirurgiens, dont l'un marchera à chaque rassemblement, et l'autre restera pour soigner les blessés et malades de ladite division.

Ils marcheront chacun à leur tour, et au premier

rassemblement; ils tireront au sort à qui marchera le premier.

III. Le chirurgien de semaine de chaque division sera tenu de rendre compte par écrit, tous les huit jours, au major de l'armée, du nombre de blessés qu'il y aura a l'hôpital de sa division.

#### TITRE VII.

#### Des aumôniers.

ART. Ier. Il sera/nommé un aumônier par chaque division, qui sera tenu de se rendre à chaque rassemblement et suivre l'armée.

## TITRE VIII.

Du tambour-major, des fifres et tambours.

- ART. Ic. Le tambour-major, les fifres et les tambours des divisions seront en uniformes.
- II. Le tambour-major et les tambours ne pourront faire battre, ni battre dans aucun cas, qu'ils n'en recoivent l'ordre d'un des officiers supérieurs.
- III. Les divisionnaires à l'armée ne pourront se servir que d'un seul tambour, pour faire annoncer le service ou tout autre chose relative à leur division.
- IV. Arrivés à l'armée, tous les fifres et tambours des huit divisions seront sous les ordres du mbour-major, et punis sévèrement lorsqu'ils lui désobéiront.
- V. Le tambour-major, les fifres et tambours seront autorisés à se loger dans la maison la plus voisine de celle où se logera l'état-major; et le tambour-major sera tenu de laisser, jour et nuit, un tambour de planton

chez le général ou chez l'officier qui commandera en sa place.

VI. Le tambour-major sera tenu, tous les soirs, de faire battre la retraite par les tambours réunis, et de marcher à leur tête; il en sera de même lorsqu'on battra la messe.

VII. Il sera nommé un tambour-maître qui sera chargé de l'école, et remplacera le tambour-major en son absence.

VIII. La générale, le rassemblement seront toujours battus par tous les tambours et fifres réunis.

IX. Le tambour - major ne pourra s'absenter sans la permission du général ou celui qui commandera en sa place. Les fifres, le tambour-maître et tambours, sans celle du tambour-major.

#### TITRE IX.

ART. Ier. Les peines pour MM. les officiers seront : 1°. les arrêts ; 2°. la prison ; 3°. la destitution ; 4°. la tête cassée.

Les peines des sous-officiers et soldats seront : 1°. les, amendes; 2°. le piquet; 3°. les verges; 4°. la tête cassée

#### TITRE X.

#### De l'administration,

ART. Is. Chaque divisionnaire, aussitôt le présent réglement reçu, mettra en requisition tous les cordonniers qui seront dans l'étendue de son territoire, de manière qu'il y en ait au moins six par division. Si une division ne pouvait compléter ce nombre, elle en prendra dans la division voisine qui en aurait plus de six;

et si la division voisine n'avait que ce nombre, le commandant de la division se retirera par-devers le général qui lui en fournira.

Sont exceptés de cette requisition, les cordonniers qui travailleront au quartier-général.

- II. Les chasseurs des divisions seront les premiers chaussés; et leurs souliers, ainsi que ceux faits à l'attelier, seront distribués aux soldats en présence du commandant de ladite division.
- III. Chaque division aura deux commissaires aux vivres, lesquels rendront compte à l'inspecteur-général des vivres et munitions, des besoins que chaque division pourrait avoir.
- IV. Chaque division aura également deux bouchers et deux boulangers.
- V. A chaque rassemblement, il se rendra un commissaire de chaque division à l'armée avec le commissaire-général; les autres resteront pour faire suivre le pain nécessaire à leur division.
- VI. Chaque commissaire sera chargé du soin de pourvoir à la nourriture de sa division, sauf à ceux qui n'auraient pas de quoi dans leur division, à s'en procurer dans les autres; ce que le commissaire et l'inspecteurgènéral seront tenus de surveiller.
- VII. Chaque division aura son vague-mestre, sous la conduite du vague-mestre-général; et chaque commandant de division sera chargé de faire conduire et traiter ses blessés et malades.
  - VIII. Il sera nommé un trésorier par division.
- IX. Le produit des prises sur l'ennemi et de l'échange des bestiaux, sera versé entre les mains du trésorier, et servira aux frais de la guerre.

X. Les amendes que devront payer ceux qui n'auront pas marché à leur tour à l'armée, seront fixées par le commandant de la division, suivant l'aisance du délinquant; elles pourront être portées jusqu'à 150 liv., et ne pourront être moins de 10 liv. Seront réputés n'avoir pas marché à leur tour, ceux qui ne se seront pas trouvés au choc.

XI. La totalité des amendes appartiendra à ceux qui l'auront fait payer, sauf aux soldats à en faire tel usage qu'ils jugeront convenable.

XII. Tous officiers ou soldats qui seront convaincus d'avoir composé avec ceux qui devaient payer l'amende, après qu'elle aura été fixée par le commandant de la division, seront punis sévérement; ils seront tenus d'en faire note par écrit, de ceux qui l'auront payée, et de la remettre au commandant de la division.

#### TITRE XI.

## De la cavalerie.

ART. I. Les officiers de cavalerie porteront les épaulettes, chacun suivant son grade, comme les portaient les troupes du roi avant 1789.

II. Chaque division aura douze dragons qui formeront une escouade; ils seront soldés à raison de 10 sols par jour.

III. Il faudra pour être dragon avoir la qualité de brave, et être bien monté.

IV. Tous les dragons porteront sur le bras gauche, un chevron brisé de galon blanc.

V. Il sera fourni un cheval au dragon qui n'en aura pas; et celui qui en aura un le fera estimer, et le prix lui en sera remboursé par le trésor royal. VI. A tout rassemblement, soit qu'il soit entier, soit qu'il ne le soit pas, les douze dragons de chaque division seront tenus de se rendre au lieu du rassemblement, avec l'infanterie de leur division.

VII. Arrivé au lieu du rassemblement, les dragons de chaque division y prendront rang suivant le numéro de leur division, et ne formeront qu'un seul corps de cavalerie.

VIII. Ce corps de cavalerie formera huit escouades de douze hommes, avec chacune un brigadier, quatre divisions de vingt-quatre hommes, avec chacune un maréchal-de-logis; et deux compagnies de quarante-huit hommes, avec chacune un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un porte-guidon et un brigadier.

IX. Chaque escouade aura pour officiers et sous-officiers; savoir: la division de Montfaucon, un lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier. — Celle de Cerisais, un capitaine, un brigadier. — Celle du Loroux: un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier. — Celle d'Argenton-Château: un porte-guidon, un brigadier. — Celle de Chollet: un porte-guidon, un maréchal-des-logis, un brigadier. — Celle de Châtillon: un capitaine, un brigadier. — Celle de Beaupreau: un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis, un brigadier. — Celle de Chemillé: un lieutenant, un brigadier.

X. Chaque division aura en outre douze cavaliers qui porteront une fleur de lis sur le bras droit, qui ne seront point au compte du roi, qui seront également tenus de se rendre à l'armée, lorsque le rassemblement sera général.

XI. Lorsque le rassemblement ne sera que de la moi-

tié de la paroisse, il ne viendra que la moitié des cavaliers.

XII. Chaque commandant de division sera tenu d'envoyer auprès du général, tous les quatre jours, un dragon et un cavalier au quartier-général: ces dragons et cavaliers ne pourront s'en retourner qu'ils n'aient été remplacés par leurs camarades dragons et cavaliers, à peine de punition.

XIII. Tout autre personne ne pourra se présenter à cheval à l'armée, sous peine d'être démonté sur le champ.

XIV. Sont exceptés de l'article précédent, les aumôniers, les chirurgiens, les commissaires aux poudres et salpêtres, les secrétaires, les trésoriers, les commissaires aux vivres, les bouchers, les boulangers, les maréchaux, les commissaires des paroisses, les vague-mestres, les courriers, les domestiques des officiers, et ceux qui auront la permission par écrit des généraux.

XV. Pourront cependant MM. les commandants des divisions des bords de la Loire et des frontières du pays conquis, avoir un plus grand nombre de cavaliers (et non de dragons) pour faire le service des différentes gardes, alors les cavaliers excédant auront d'eux une permission par écrit; mais, dans aucun cas, ne pourront se rendre plus de douze cavaliers a l'armée.

XVI. Toutes les corvées seront faites par les cavaliers.

XVII. Les cavaliers seront organisés et prendront place à l'armée, et auront leurs officiers comme il est dit aux articles 6, 7, 8, 9 du titre 9 du présent réglement concernant les dragons.

XVIII. Tout dragon et cavalier ne pourra avoir chez lui plus de deux chevaux.

XIX. Tous habitants du pays conquis dans la partie de la rive droîte de la Sèvre, outre les dragons et cavaliers inscrits qui garderont chez eux un ou plusieurs chevaux propres a monter un cavalier, seront punis par la confiscation du cheval et une amende semblable à la valeur d'icelui, s'il n'en fait la déclaration au chef de sa division dans quinze jours de la publication du présent réglement.

XX. Les commandants de division, leurs lieutenants, les inspecteurs-généraux, les commissaires des paroisses, tiendront la main à l'exécution du précédent article.

## TITRE XII.

## Articles generaux.

Ant. Ict. Tous soldats qui seront convaincus d'avoir vendu des armes aux patriotes, ou échangé pour des denrées ou autres marchandises, sera puni de mort.

II. Toute personne qui aura connaissance d'un pareil commerce, et qui le déclarera, recevra la somme de 1,000 livres de récompense.

III. Il est expressement défendu à tous officiers et soldats de faire des rassemblements pour aller en pays ennemi, même de se porter chez les républicains sans la permission du commandant des divisions.

IV. Sont exceptés du précédent article les commandants des postes.

V. Il est défendu à toutes personnes de quelques qualités et conditions qu'elles soient, de porter les mêmes marques distinctives qui, par le présent réglement, désignent les grades des officiers de l'armée et employés auprès d'icelle.

VI. Les prises faites par les divisions réunies seront partagées entr'elles par égale portion.

VII. Lorsque les commissaires généraux, inspecteurs divisionnaires et commissaires des paroisses auront besoin de la force armée, ils s'adresseront aux chefs des divisions qui seront tenus de la leur donner sous leur responsabilité.

VIII. Si les divisionnaires trouvent de la résistance dans l'exécution de leurs ordres, ils feront conduire les délinquants au conseil militaire, pour y être jugés suivant l'exigence des cas.

IX. Il sera délivré une copie du présent réglement à chaque officier supérieur, à chaque officier divisionnaire et subdivisionnaire, tant d'infanterie que de cavalerie, et au tambour-major, afin de s'y conformer chacun en droit.

X. MM. les commandants des divisions feront donner lecture du présent réglement à la tête de leur division, le commandant de la cavalerie à tous les cavaliers, le tambour-major à tous ses fifres et tambours, afin que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance.

Mandons et ordonnons à nos chess des divisions, leurs lieutenants, nos inspecteurs divisionnaires, les commissaires des paroisses, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance; que la présente ils fassent transcrire sur le registre, pour y avoir recours en cas de besoin.

Donné et fait en conseil militaire, à Tremantine, le 28 juin 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

La minute est signée: Stofflet, Berrand,

DE ROSTAING, le chevalier DE FLEURIOT, LABOUERRE, TROTOUIN, et GIBERT, secrétairegénéral.

Pour copie conforme,

GIBERT, secrétaire-général.

Instruction du conseil militaire, pour servir de suite au réglement dudit conseil, du 28 juin 1794.

ART. Ier. Le quartier-général se tiendra dorénavant à Maulevrier. Au quartier-général sera toujours le conseil militaire.

II. Tous les chefs de division, leurs lieutenants et commandants des postes, soit le long de la Loire, soit sur les frontières du pays conquis, correspondront directement avec le général, président né du conseil militaire.

III. Tous les officiers de l'armée adresseront directement leurs réclamations au conseil militaire, qui tiendra ses séances audit lieu de Maulevrier; ils seront tenus d'inscrire sur leurs dépêches l'heure à laquelle partira le courrier qui en sera porteur; ils inscriront la même chose sur celles qui leur seront adressées du quartier-général, lesquelles ils garderont soigneusement pour leur responsabilité.

IV. Tous les officiers de l'armée qui doivent composer l'état-major de chaque division, seront à la nomination du conseil militaire: à cet effet, les chefs de division lui présenteront les sujets qui pourront concourir pour la place vacante, pour, par le conseil militaire, nommer le sujet qui lui conviendra, et lui faire expédier son brevet.

V. Tous les chefs de division, leurs lieutenants, com-

mandants des postes et autres officiers commandant en leur absence, ne pourront se permettre de prononcer sur le sort des prisonniers, tels qu'ils soient.

VI. En conséquence, aussitôt que dans l'éterdue d'une division il aura été arrêté quelqu'un, soit réfugié suspect, soit convaincu d'un délit, il seront conduits sous bonne et sauvegarde devant le conseil militaire.

VII. Pourront néanmoins les officiers punir les soldats, suivant l'exigence des cas, de 48 heures de prison; mais lesdits officiers seront tenus d'en rendre compte au conseil militaire; en conséquence chaque chef de division est autorisé à établir une prison dans l'étendue de son arrondissement.

VIII. Dans quelque cas que ce soit, aucun officier ne pourra se permettre de frapper le soldat.

IX. MM. les chefs de division, leurs lieutenants, les commandants des postes et tous autres officiers, ne pourront s'immiscer en rien dans l'administration civile.

X. Tous les chefs de division, leurs lieutenants, ne pourront faire de rassemblement qu'en vertu des billets signés du général en chef, lesquels billets lesdits chefs signeront au moment où ils voudront faire lesdits rassemblements.

XI. Toutes les fois que les chess de division, leurs lieutenants, les commandants de postes ou tous autres officiers marcheront à l'ennemi, soit que leur marche ait été avantageuse ou non, ils seront tenus d'en rendre compte au conseil militaire.

XII. Seront sévèrement punis les officiers qui, ayant commandé les détachements, manqueront à la disposition de l'article précèdent.

XIII. MM. les chefs de division, leurs lieutenants, commandants des postes, ne pourront disposer en rien des produits des différents établissements qui sont dans l'étendue de leurs divisions, du nombre d'ouvriers qui y sont employés, pour être réglé par le conseil militaire.

XIV. A cet effet, les chefs des divisions seront tenus d'instruire le conseil militaire des différents établissements qu'ils ont dans l'étendue de leur division, du nombre d'ouvriers qui y sont employés, pour être règlé par le conseil militaire.

XV. Toutes les contestations, soit relatives à l'administration, soit relatives au service, en interprétation, soit du réglement, soit de la présente instruction, seront adressées par écrit au major de l'armée, pour être présentées au conseil militaire qui seréserve expressément de prononcer.

XVI. Chaque paire de souliers sera payée à chaque chef d'attelier, à raison de 3 livres 15 sols par paire de souliers.

XVII. Seront responsables les huit chefs des atteliers des huit divisions, de l'ouvrage qui sera fourni par leurs cordonniers.

Mandons et ordonnons à tous nos chefs de division, leurs lieutenants, nos inspecteurs divisionnaires, nos commissaires des paroisses, de tenir la main à l'exécution de la présente, laquelle sera transcrite sur leur registre, pour y avoir recours en cas de besoin.

Donné et fait à Jallais en conseil militaire, cejourd'hui premier août 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

La minute est signée : Stofflet, BERRARD,

DE ROSTAING, le chevalier de Fleuriot, LA BOUERRE, TROTOUIN, et GIBERT, secrétaire-général.

Pour copie conforme,

GIBERT, secrétaire-général.

Certifié conforme, à Nevi, le 11 août 1794.

BERNIER, curé de Saint-Laud, commissaire-général.

## Nº. X.

Organisation des bords de la Loire, du Layon et des postes de terre.

#### TITRE PREMIER.

## De l'administration.

ART. Ier. Le conseil militaire rappelle à messieurs les chefs de division et commandants de postes, que par l'art. 1er. du tit. 3e. de son réglement du 28 juin dernier, le pays conquis entre la rive droite de la Sevre et la rive gauche de la Loire et les frontières, a été séparé en huit divisions.

II. En conséquence, l'administration militaire et civile est une pour tout le pays conquis.

III. Toutes les distinctions relatives au service militaire seront portées dans le présent réglement.

IV. Lorsque messieurs les commandants de division ou commandants de postes auront quelques besoins ou quelques contestations relatives au militaire, ils s'adres-

seront au conseil militaire, de la manière et comme il est expliqué à l'art. 13 du titre 9 du réglement ci-dessus cité.

V. Lorsque messieurs les commandants de division ou commandants de poste auront quelques contestations relatives au civil, ils s'adresseront de la même manière qu'il est dit dans l'art, précédent, au commissaire général, qui fera passer copie de sa décision au conseil militaire.

## TITRE IL

## De la division des postes.

Ant. I. Il y aura cinq commandements pour les bords du Layon et pays frontières y tenant, et les bords de la Loire et de la Sèvre et pays frontières y tenant.

II. Ces commandements seront divisés en lieutenances et en sous-lieutenances, suivant la nature des postes; et ces lieutenants et sous-lieutenants subordonnés aux commandants.

III. Les bords du Layon et les postes de terre y tenant, seront sous le commandement et l'inspection d'un inspecteur-général.

IV. Il sera nommé un lieutenant-commandant à Gonord; un lieutenant-commandant à Chauzeau; un lieutenant-commandant à Saint-Lambert; un lieutenant-commandant à Saint-Aubin; un lieutenant-commandant à Chaudefond.

V. Les postes de Chalonne, de Châteaupaune, de Montjean, de la Pommeraye, seront sous le commandement et l'inspection d'un inspecteur-général des bords de la Loire; en conséquence il sera nommé un lieute-

nant-commandant à Chalonne; un lieutenant-commandant à Montjean.

VI. Les postes du Menil, de Saint Laurent, de Saint-Florent, du Marillais, seront sous la surveillance d'un commandant et sous l'inspection de l'inspecteur-général des bords de la Loire; en conséquence il sera nommé un sous-lieutenant-commandant au Menil; un sous-lieutenant-commandant à Saint-Laurent; un commandant à Saint-Florent; un sous-lieutenant-commandant au Marillais.

VII. Les postes de Bouzillé, de Liré, de Drain, de Chantouan, de la Varanne, seront sous la surveillance d'un commandant et sous l'inspection de l'inspecteurgénéral: en conséquence il sera nommé un sous-lieutenant-commandant à Bouzillé; un sous-lieutenant-commandant à Liré; un sous-lieutenant-commandant à Drain; un commandant à Chantouan; un lieutenant-commandant à la Varanne.

VIII. Les postes de la Chapelle Bassemer, de la partie basse du Loroux, de Saint-Julien, des bords du canal des Marais, seront sous la surveillance d'un commandant et sous l'inspection de l'inspecteur-général : en conséquence il sera nommé un commandant à la Chapelle Bassemer; un lieutenant-commandant à Saint-Julien.

IX. Les postes de Basse-Goulaine, Saint-Sébastien, Haute-Goulaine, Vertou, la Chapelle-Hullin, partie du Haut-Loroux, seront sous la surveillance d'un commandant et sous l'inspection de l'inspecteur-général : en conséquence il sera nomine un lieutenant-commandant à Saint-Sébastien, pour les postes le long de la Loire; un lieutenant-commandant pour les postes de terre,

attaché au camp de la Plée; un commandant à la Chapelle-Hullin.

#### TITRE III.

## Du service des postes.

ART. Ier. Le lieutenant-commandant à Gonord établira telles gardes, fera telles patrouilles qu'il jugera convenables, avec son infanterie et sa cavalerie, en en prévenant l'inspecteur-général des bords du Layon, lequel en instruira le conseil militaire.

Sont désignés pour faire ce service tous les hommes des paroisses de Gonord, de Soné, de Tion, et tous les réfugiés qui sont en ces paroisses.

II. Le lieutenant-commandant à Chauzeau établira un poste aux planches de Saint-Lambert, de dix hommes et un cavalier.

La nuit, ces dix hommes monteront la garde vis à vis les postes.

Le jour il y en aurà six, et les quatre autres la monteront à la Croix de la Chauvellière.

Ce commandant sera pour les postes de terre telles patrouilles, établira telles gardes qu'il jugera convenables, suivant les mouvements de l'ennemi, et en en prévenant l'inspecteur-général des bords du Layon, lequel en instruira le conseil militaire.

Sont désignés pour faire ce service tous les hommes de la paroisse de Chauzeau, et tous les résugiés qui sont en cette paroisse.

III. Le lieutenant-commandant à Saint-Lambert établira trois postes; savoir : un poste au pont de Barré, avec huit hommes de garde; un poste au pont de Besigon, avec huit hommes de garde; un poste au pont de Chauveau, avec cinq hommes de garde.

Sont désignés pour faire ce service, les hommes de la paroisse de Saint-Lambert, et les réfugiés en icelle.

IV. Le lieutenant-commandant à Saint-Aubin établira trois postes; savoir : un poste au pont de Saint-Aubin en Ligalle, avec cinq hommes de garde; un poste au gué de Gateau, avec sept hommes de garde; un poste aux portes de Chausme, avec sept hommes de garde.

Sont désignés pour faire ce service, les hommes de la paroisse de Saint-Aubin, et les réfugiés de Rochefort.

V. Le lieutenant-commandant à Chandefond établira trois postes; savoir : un poste au pont de Chandefond, avec sept hommes de garde; un poste au moulin de Vallet, avec sept hommes de garde; un poste au gué de Princé, avec sept hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service de ces postes, les hommes de la paroisse de Chandefond, et les réfugies en icelle.

Il sera fourni, par le chef de la division de Chemillé au commandant de ce poste, sept hommes de garde tous les jours, tant que la garde du gué de Princé ne sera pas supprimée par les grandes eaux, lesquels sept hommes de garde seront pris dans la paroisse la plus proche de Chandefond; le major de la division de Chemillé sera chargé d'envoyer tous les mois, ou au moins tous les quinze jours, audit commandant le poste de Chandefond, la liste de ceux qui, chaque jour, deveront monter la garde, avec la date du jour où ils seront de service.

VI. Le lieutenant-commandant à Chalonne établira

six postes; savoir: un poste aux Fourneaux à chaux, avec quinze hommes de garde; un poste à la Rouillerie, avec dix hommes de garde; un poste aux Deux-Croix, avec dix hommes de garde; un poste aux Trois-Moulins, avec dix hommes de garde; un poste à Saint-Vincent, avec dix hommes de garde; un poste à la Courpaudière, avec dix hommes de garde.

En hiver, lorsque les eaux sont grandes, les deux postes de la Rouillerie et des Deux-Croix, seront descendus dans la ville de Chalonne, et alors il y aura trois postes; savoir: un à la prison, avec six hommes de garde; un à la Severie, avec six hommes de garde; un au bord de Vihers, avec huit hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service de ces postes, excepté celui des Fourneaux à chaux, les hommes des paroisses de Chalonne et de Saint-Laurent de la Plaine.

Le commandant de la division de Chemillé désignera une compagnie de la paroisse de la Sumelière, qui fera le service du poste des Fourneaux à chaux, et enverra la liste de cette compagnie au lieutenant commandant ledit poste de Chalonne. Cette compagnie n'ira aux rassemblements qu'en proportion des paroisses de Chalonne et Saint-Lambert.

VII. Le lieutenant-commandant à Montjean établira six postes; savoir : un poste à la Maison-Rouge, avec dix-sept hommes de garde; un poste à Montillé, avec dix-sept hommes de garde; un poste à Montjean, avec dix-sept hommes de garde; un poste à Montjean, avec dix-huit hommes de garde; un poste à Caxenne, avec dix-huit hommes de garde; un poste à la Grand-Maison, avec dix-huit hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service de ces postes, les

hommes des paroisses de Montjean, la Pommeraye et Château foanne.

VIII. Le sous-lieutenant-commandant au Menil établira trois postes; savois : un poste à Beaugé, avec quinze hommes de garde; un poste à OEil-de-Boenf, quinze hommes de garde; un poste à l'île Brechet, avec quinze homme de garde.

Sont désignés, pour faire le service de ces postes, tous les hommes de la paroisse du Menil.

IX. Le sous-lieutenant commandant le poste à Saint-Laurent établira deux postes ; savoir : un poste à Chesneveau, avec vingt hommes de garde; un poste au Chemin-aux-Anes, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service de ces postes, tous les hommes de ladite paroisse de Saint-Laurent.

X. Le commandant le poste de Saint-Florent établira trois postes ; savoir : un poste au Port, avec vingt hommes de garde; un poste au Château, avec cinq hommes de garde; un poste au Marillais, avec seize hommes de garde.

Le commandant du poste prendra tous les jours huit hommes sur la paroisse de la Chapelle Saint-Florent.

Sont désignés pour faire le service de ces postes, tous les hommes de la paroisse de Saint-Florent.

XI. Le sous-lieutenant commandant le poste du Marillais établira deux postes; savoir : un poste à Belabord, avec vingt hommes de garde; un poste à Ponla, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service de ces postes; tous les hommes des paroisses de Notre-Dame du Marillais et de la Chapelle Saint-Florent.

XII. Le sous-lieutement commandant à Bouzillé éta-

blira trois postes; savoir : un poste aux Babins, avec dix hommes de garde; un poste à la Rabottière, avec vingt hommes de garde; un poste à l'île d'Ecoyen, avec dix hommes de garde en hiver. Ces postes se retireront au Fossé-Neuf.

Sont désignés pour faire le service de ces postes, tous les hommes de la paroisse de Bouzillé.

XIII. Le sous-lieutenant commandant à Liré établira trois postes; savoir : un poste à la Maison-Cassée, avec dix hommes de garde; un poste aux Fourneaux, avec vingt-un hommes de garde; un poste au port des Chardonnets, avec dix hommes de garde.

En hiver, ces postes se retireront au Gronillard, avec vingt-un hommes de garde, et au Bar du Bourg, chez Territure, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service du poste, tous les hommes de la paroisse de Liré.

XIV. Le sous-lieutenant commandant à Drain établira deux postes; savoir : un poste aux Brevets, avec vingt hommes de garde chaque jour; un poste à la Rompure, avec onze hommes de garde en hiver. Ces postes seront placés; savoir : un poste au Fresne, avec huit hommes de garde; un poste au bourg de Drain, avec quinze hommes de garde; un poste au Grellier, avec huit hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service de ces postes, les hommes de la paroisse de Drain.

XV. Le commandant à Chantouan établira trois postes; savoir : un poste à la Patache, avec quinze hommes de garde; un poste à l'Arche ou la Rompure, avec quinze hommes de garde; un poste à la Collinière ou le Bourg, avec quinze hommes de garde. Sont désignes pour faire le service de ces postes, les hommes de la paroisse de Chantouan.

XVI. Le lieutenant-commandant à la Varanne établira trois postes; savoir: un poste au village de la Herelle, avec dix hommes de garde; un poste au village de le Herault, avec dix hommes de garde; un poste à la Varanne ou le Bourg, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service de ces postes concurremment, les hommes de la paroisse de Varanne et Saint-Sauveur.

XVII. Le commandant le poste de la Chapelle Bassemer établira cinq postes; savoir : un poste au recourant ou embouchure de Ladivatte, avec trente hommes de garde; un poste à la tête de l'île, avec vingt-neuf hommes de garde; un poste au moulin de l'île, avec vingt-neuf hommes de garde; un poste à l'île Barre, avec ving-neuf hommes de garde; un poste à la Pierre-Percée, avec vingt-neuf hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service de ces postes, les hommes de la Chapelle Bassemer.

XVIII. Le lieutenant commandant à Saint-Julien établira cinq postes; savoir : un poste à la Chebuet, avec trente hommes de garde; un poste à la Praudière, avec trente hommes de garde; un poste à l'arche de Queue de Vallée, avec vingt-cinq hommes de garde; un poste à l'arche d'Ambrée ou passage de la Bonaudière, avec vingt hommes de garde.

Sont désignés pour faire le service de ces postes, les hommes des paroisses de Saint-Julien, de Basse-Goulaine pour la partie qui est dans la vallée de la haute et basse verrie du Loroux.

XIX. Le commandant de la Chapelle-Hullin et ses

lieutenants, feront monter telles gardes, soit au bord de la Loire, soit au bord de la Sèvre, soit sur terre, qu'ils jugeront à propos, établiront tels camps, feront telles patrouilles qu'ils jugeront convenables au service.

Sont désignés pour faire ce service, les hommes des paroisses de Saint-Julien, de Haute-Goulaine, de la verrie de Bas-Briard, de Basse-Goulaine, pour la partie qui est dans les terres; de Vertou, de la Monnière, de Mouzillon, pour les parties qui sont de ce côté-ci de la Sèvre; de Vallet, de la haie Préseau, de la Chapelle-Hullin.

XX. Le commandant de la division du Loroux fera monter exactement cinq hommes de garde au pont de Loin. Les vingt hommes nécessaires pour le service de ce poste, seront pris dans le village voisin, et dispensés d'aller la monter ailleurs: à cet effet, leur nom sera envoyé par le major de la division du Loroux au commandant du poste où, par la position du village, ils auraient dû la monter.

Ce poste sera surveillé par les officiers de la division du Loroux.

XXI. Tous les autres postes sur terre, bordant les autres divisions et n'étant point désignés dans le présent réglement, continueront d'être sous la surveillance des chefs de division, qui y laisseront leurs lieutenants ou sous-lieutenants, avec un adjudant.

XXII Le conseil militaire, par le présent réglement, annulle les articles 11, 12, 15 et 16 du titre 2 du réglement du 28 juin dernier.

XXIII. Soit qu'il se forme des gués dans les rivières, soit qu'elles croissent, soit que les convois montent ou descendent, soit enfin que l'ennemi change de position, le conseil militaire laisse à la prudence des commandants, lieutenants et sous-lieutenants commandant les postes, de les changer de position, d'augmenter ou diminuer les gardes, à la charge par eux, savoir des lieutenants et sous-lieutenants, d'en instruire le commandant, celui-ci l'inspecteur-général, lequel sera également tenu d'en informer le conseil militaire.

XXIV. Tout officier en fonctions militaires sera tenu d'avoir sa marque distinctive, faute de quoi il sera libre de ne le pas reconnaître.

XXV. Toutes les gardes se monteront exactement nuit et jour, et seront relevées toutes les vingt-quatre heures.

XXVI. Les hommes qui descendront la garde, ne pourront abandonner leur poste qu'ils n'aient été relevés par la garde montante.

XXVII. Les capitaines, lieutenants ou sergents commandant les différents postes, seront obligés de faire et de faire faire le plus souvent possible, avec quatre hommes et un caporal, des patrouilles à droite et à gauche de leur poste.

XXVIII. Les commandants des postes, leurs lieutenants et sous-lieutenants seront obligés de visiter les postes tous les jours, et invités à faire souvent des rondes de nuit.

XXIX. Le conseil militaire invite individuellement chacun de MM. les officiers-généraux, lieutenant-général et major-général, de visiter, au moins une fois par mois, les postes du pays conquis par l'armée d'Anjou et Haut-Poitou, et à faire leur rapport au conseil militaire.

#### TITRE IV.

De la cavalerie employée auprès de chaque poste.

ART. Ier. Les cavaliers attachés à chaque division, suivant l'article 10 du titre 11 du réglement du conseil militaire du 28 juin dernier, seront portés sur les frontières et employés au service des postes.

II. Ils feront un service actif sur les côtes, et seront payés à raison de 12 sols par jour. Le conseil militaire réforme en cela l'article 10 du titre 11 ci-dessus cité; leurs chevaux seront estimés et remboursés, et après seront tenus de s'en entretenir; ils ne pourront en avoir plus d'un à la fois. Les articles 18 et 19 du titre 11 du réglement du 28 juin dernier, sont en cela réformés.

III. Ils porteront le nom de cavalier, et auront au bras droit un chevron brisé en galon jaune.

IV. Les cavaliers ne pourront venir aux rassemblements, sans les ordres du général en chef et une permission du commandant du poste, à peine d'être démontés sur le champ, et ensuite punis par le commandant.

V. Le conseil militaire, en ajoutant à l'article 10 du titre 11 du réglement du 28 juin dernier, fixe le nombre des cavaliers de la division de Chemillé à vingt-deux au lieu de douze, avec un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier. Total, vingt-sept cavaliers. Ces vingt-sept cavaliers seront casernés; savoir : le capitaine et douze cavaliers à Gonord, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste; le lieute-

nant et six cavaliers à Chauzeau, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste; le sous-lieutenant et deux cavaliers à Saint-Lambert, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste; le maréchal-des-logis et deux cavaliers à Saint-Aubin, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste.

VI. Le conseil militaire, ajoutant à l'article 10 du titre 11 du réglement militaire ci-dessus cité, fixe le nombre des cavaliers de la division de Beaupreau à seize au lieu de douze, avec un lieutenant, un sons-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier. Ces vingt cavaliers seront casernés; savoir : le maréchal-des-logis et quatre cavaliers à Chalonne, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste; le lieutenant et six cavaliers à Montjean, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste; un brigadier et deux cavaliers au Ménil, pour le service du poste, sous les ordres du sous-lieutenant commandant le poste; le sous-lieutenant et quatre cavaliers à Saint-Florent, pour le service du poste, sous les ordres du commandant du poste.

VII. Le conseil militaire, ajoutant à l'article 10 du titre 11 du réglement ci-dessus cité, fixe le nombre des cavaliers de la division du Loroux à trente, avec un capitaine, un lieutenant, deux sous-lieutenants, un maréchal-des-logis et un brigadier. Total, trente-six cavaliers. Ces trente-six cavaliers seront casernés; savoir: un brigadier et deux cavaliers à Bouzillé, pour le service du poste, sous les ordres du commandant du poste; le lieutenant à Chantouan, avec quatre cava-

liers pour le service du poste, sous les ordres du commandant du poste; le sous-lieutenant et quatre cavaliers à la Chapelle-Bassemer, pour le service du poste; sous les ordres du commandant du poste; le capitaine, un sous-lieutenant et seize cavaliers à Saint-Julien, pour le service du poste, sous les ordres du lieutenant commandant le poste; un maréchal-des-logis et quatre cavaliers à Saint-Sébastien, sous les ordres du lieutenant commandant le poste.

VIII. Le conseil militaire, en ajoutant à l'article 10 du réglement du conseil militaire ci-dessus cité, fixe le nombre des cavaliers de la division de Montfaucon à vingt cavaliers, un lieutenant, un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier. Total, vingt-quatre cavaliers qui seront sous les ordres du commandant du poste de la Chapelle-Hullin.

IX. Le nombre des cavaliers des divisions de Cérisais, d'Argenton-le-Château, Chollet et Châtillon, reste fixé comme il l'est par le réglement du 28 juin dernier, avec chacune un lieutenant; un sous-lieutenant, un maréchal-des-logis et un brigadier, sous les ordres de leurs chefs de division respectifs.

X. Lorsque le ressemblement sera général ou partiel, des cavaliers formeront deux compagnies; savoir : les cavaliers des divisions du Loroux, de Chollet, d'Argenton et de Châtillon pour une, et les cavaliers des divisions de Chemillé, de Monfaucon, de Gerisais et de Beaupreau pour l'autre.

XI. Il sera nommé pour le corps de cavalerie un mestre-de-camp et un colonel en second, qui prendront les ordres du commandant-général des dragons et cavaliers.

## TITRE V.

## Des gardes et rassemblements.

- ART. Ier. Toutes les paroisses désignées dans le présent réglement, seront, ainsi que les autres du pays conquis, divisées en deux compagnies qui auront chacune un capitaine et un lieutenant.
- II. Chaque compagnie sera ensuite divisée en deux pelotons; le premier sous les ordres du capitaine; le second sous les ordres du lieutenant.
- III. Toutes les paroisses désignées dans le présent réglement, monteront la garde de quatre jours en quatre jours; savoir : le capitaine de la première compagnie, avec le peloton à ses ordres, le premier jour; le lieutenant de la première compagnie, avec le peloton à ses ordres, le deuxième jour; le capitaine de la deuxième compagnie, avec le peloton à ses ordres, le troisième jour; le lieutenant de la deuxième compagnie, avec le peloton à ses ordres, le quatrième jour.
- IV. Les commandants des postes pourront nommer le nombre de sergents et caporaux nécessaires pour le service des postes, de manière que chaque petit poste soit toujours commandé par un sous-officier qui en réponde.
- V. Le conseil militaire prévient les officiers et soldats, que dorénavant, lorsqu'il manquera des lieutenants ou capitaines, ils seront tirés des sergents ou caporaux, et les sous-lieutenants et lieutenants commandant des postes, parmi les capitaines et lieutenants.

Au moyen du service actif, de quatre jours en quatre jours, les paroisses désignées dans le présent réglement, sont dispensées d'aller à tous les rassemblements.

وتواده

VI. Si l'intérêt général exige quelquesois qu'elles s'y rendent, elles viendront, soit par peloton, soit par compagnie, soit par compagnie et peloton, soit par deux compagnies, suivant l'exigence des cas.

VII. En conséquence, le général en chef écrira au chef de division, qu'avec le rassemblement de sa division ou de la moitié de sa division, il veut encore avoir le quart, la moitié, les trois quarts ou la totalité des paroisses de la côte.

VIII. Le chef de la division fera copier au long cette lettre du général, et l'adressera au commandant des postes, avec une lettre conçue en ces termes;

## Monsieur,

Vous trouverez ci-inclus copie de la lettre du général qui demande (le quart, moitié, trois quarts ou la totalité) des paroisses de ma division soumises à votre commandement. Vous voudrez bien vous y conformer. Il faut qu'ils soient rendus (ici mettre le lieu), lieu de mon rassemblement (ici mettre le jour et l'heure).

J'ai l'honneur d'être,

Votre serviteur, chef de la division de, etc.

IX. Le commandant des postes sera tenu, sous sa responsabilité, de faire avertir ses lieutenants et souslieutenants commandants, afin qu'ils puissent faire partir, pour le jour et l'heure indiqués dans la lettre du chef de division, le nombre d'hommes demandé par le général en chef.

X. Lorsque les cavaliers, en tout ou partie, devront se rendre à l'armée, il en sera fait une demande particulière par le général en chef, et cette demande sera communiquée aux commandants des postes, de la même manière qu'il est dit dans les deux articles précédents.

#### TITRE VI.

## De la hiérarchie de pouvoirs.

ART. Iet. Tous les postes ainsi divisés, les paroisses qui doivent faire le service auprès desdits postes désignés, le nombre d'hommes qui doit monter la garde à chaque poste fixé, ces hommes ne prendront les ordres que du commandant du poste sevlement.

II. Ce commandant, avec les hommes attachés à son poste, seul ou avec plusieurs autres commandants, pourra ou pourront faire telles expéditions militaires qu'il jugera ou jugeront convenables.

III. Le compte de ces opérations sera rendu par le commandant du poste à son inspecteur, qui sera tenu d'en rendre compte au conseil militaire.

IV. Si le commandant du poste, même l'inspecteurgénéral, veut entreprendre une plus grande opération avec un nombre d'hommes plus considérable que celui soumis à son commandement, il ne le pourra sans le consentement du chef de division, et alors le compte de l'opération sera rendu au chef de division, qui sera tenu d'en rendre compte au conseil militaire.

# TITRE VII.

## De la police.

ART. Ier. La police sur les hommes affectés au commandement de chaque poste, pour le service militaire, appartient au commandant du poste. Dans les autres cas, la police civile appartient aux commissaires des paroisses ou commissaires-inspecteurs.

- II. Lorsqu'un officier, sous-officier ou soldat d'un poste devra être puni de la salle de discipline, il sera envoyé à la salle de discipline du commandement, et le commandant instruit sera tenu d'en informer l'inspecteur-général.
- III. Le défaut de paiement d'amende entraînera la salle de discipline jusqu'au paiement.
- IV. Dans tout autre cas, tout condamné ne pourra rester plus de huit jours à la salle de discipline; s'il mérite plus longue peine, le commandant du poste sera tenu de l'envoyer dans la prison du chef de division, avec les motifs d'arrestation par écrit.
- V. Ce condamné ne pourra également rester plus de huit jours dans la prison du chef de division. Ce dernier sera tenu, le délai expiré, de l'envoyer, avec les motifs de l'arrestation, au général en chef.
- VI. Tout déserteur de l'ennemi sera conduit sur le champ au général en ches.
- VII. Il en sera de même des réfugiés qui rentreront dans le pays conquis, s'ils ne sont réclamés par les commissaires de leur paroisse, ou s'ils n'ont quatre répondants bien famés.
- VIII. Le commandant du poste en chef sera tenu, sous sa responsabilité, de faire passer au général en chef, par écrit, cette réclamation, le nom et la demeure des répondants, ainsi que celui du réfugié.
- IX. Au conseil militaire seul appartient le droit de condamner un habitant à peine afflictive.
- X. Nul détenu, habitant de la Vendée, ne pourra. être puni de peine corporelle, qu'il n'y ait trois mem-

bres du conseil militaires qui aient signé son jugement.

XI. Lorsqu'il s'agira d'un officier, le conseil général sera assemblé, et alors les inspecteurs-généraux de la Loire et du Layon et les chefs de division, seront appelés et auront voix délibérative.

#### TITRE VIII.

# Articles généraux.

ART. I. Les commandants des postes dans l'étendue desquéls il se trouve des atteliers de salpêtrerie, pourront prendre sur les hommes de garde, le nombre qui sera nécessaire pour le service de l'attelier.

II. S'il se trouve assez d'hommes de bonne volonté pour aller travailler à l'attelier, outre leur paiement ils seront dispensés de monter la garde à leur tour, mais ils paieront 24 sols pour leur tour de garde.

III. Feront cependant en sorte MM.les commandants de ne prendre, pour ce travail, que les hommes qui ne seront point armés, et même de les prendre dans les paroisses voisines des atteliers, quoique non comprises dans le présent.

IV. Le conseil militaire, par l'article 14 du titre 1et. du réglement du 28 juin dernier, ayant ordonné que les commandants des postes aux bords de la Loire et du Layon, porterient au bras gauche la ceinture blanche, attachée d'un ruban vert-pomme, ordonne pareillement que les lieutenants-commandants la porteront au même bras, attachée d'un ruban vert-pré; les sous-lieutenants-commandants desdits postes la porteront au bras droit, attachée d'un ruban vert-pré.

V. Le conseil militaire, par son réglement du 23 aoû t

dernier, article 11, n'ayant fixé que le traitement des commandants des postes à 1,500 livres, fixe également celui des lieutenants à 1,000 liv. par an, et celui des sous-lieutenants-commandants à la somme de 900 liv. par an.

VI. Mandons et ordonnons que le présent réglement soit lu, publié partout où besoin sera, et copie envoyée, tant aux chefs de division, aux inspecteurs-généraux, qu'aux commandants des postes; que copie en soit également envoyée à chaque commissaire-inspecteur, qui seront tenus de les envoyer aux commissaires de leur arrondissement, afin de s'y conformer chacun en droit soi.

Donné et fait en conseil militaire, à Maulevrier, le 5 décembre 1794, l'an 2<sup>e</sup>. du règne de Louis XVII.

Signé au registre: Stofflet, Berrard, de Rostaing, de la Bouerre, Trotouin, et Gibert, secrétaire-général.

Pour copie conforme au registre des délibérations, GIBERT, secrétaire-général.

# N°. X I.

Proclamation du conseil militaire, portant création de six millions de billets commerçables,

Nous, général en chef et officiers-généraux de l'armée catholique et royale dans la partie d'Anjou et du Haut-Poitou,

Voulant échanger les bons et reconnaissances accor-

dés jusqu'à ce jour, faciliter les paiemens, liquider les dettes arrièrées, vivifier le commerce intérieur, solder différents corps et pourvoir à la subsistance des veuves, orphelins et blessés,

Avons, sous le bon plaisir de sa majesté et de Monsieur, régent du royaume, arrêté et arrêtons unanimement ce qui suit:

ART. Ier. Il sera créé une somme de six millions en billets commerçables, remboursables à la paix.

II. Ces bons ou billets commerçables, seront de valeur différente, savoir: 1°. de 10° jusqu'à la concurrence de 800,000 l.; 2°. de 15° jusqu'à la concurrence de 800,000 l.; 3°. de 25° jusqu'à la concurrence de 800,000 l.; 4°. de 50° jusqu'à la concurrence de 600,000 l.; 5°. de 100° jusqu'à la concurrence d'un million; 6°. de 10 l. jusqu'à la concurrence de 500,000 l.; 7°. de 25 l. jusqu'à la concurrence de 500,000 l.; 8°. de 50 l. jusqu'à la concurrence de 500,000 l.; 9°. de 100 l., valeur au-dessus de laquelle il n'en sera point créé davantage, jusqu'à la concurrence de 500,000 l.

III. Ils seront tous imprimés et désignés par numéros et séries.

IV. Ils seront en outre signés, au nom du roi, par le général en chef de l'armée, seul signataire.

V. Pour éviter tout soupçon de fraude, contrefaction ou altération, le conseil militaire nommera un directeur d'imprimerie et deux adjoints, en la présence et sous la surveillance desquels lesdits billets seront fabriqués.

VI. Le directeur et les adjoints tiendront registre des sommes, et remettront les billets royaux imprimés entre les mains du général en chef, sur son récépissé. VII. Le général aura un semblable registre, et délivrera les billets imprimés signés par lui entre les mains du trésorier-général, qui lui en donnera également son récépissé, pour valoir à décharge.

VIII. Le directeur et ses adjoints, le général et le trésorier-général rendront compte tous les huit jours au conseil militaire, des sommes versées entre leurs mains.

IX. Tout agent du conseil militaire en cette partie, convaincu d'avoir prévariqué dans l'exercice de ses fonctions, par vol, distraction à son profit, contrefaction ou altération desdits billets, sera puni de mort.

X. Tout habitant du pays conquis, convaincu de les avoir falsifiés, changés, alterés, ou d'en avoir introduit de faux, fabriqués par les ennemis de l'état, subira également la peine de mort.

XI. En consequence des dispositions ci.dessus, lesdits bons ou billets commerçables auront cours de papier-monnaie dans tout le pays par nous conquis, et seront admis dans les paiemens et la circulation, sous peine de 100 liv. d'amende pour les contrevenants, et de mort en cas de récidive.

XII. N'entendons néanmoins, par les présentes, supprimer en aucune manière le papier-monnaie, aujourd'hui subsistant, mais ordonnons qu'il continue d'avoir cours, et d'être admis dans la circulation comme par le passé.

XIII. Le conseil militaire se réserve le droit de créer et d'émettre une somme plus considérable de billets, si la nécessité, les circonstances et les besoins du peuple l'exigent.

XIV. Sera la présente proclamation lue, publiée,

affichée et exécutée, à la diligence du commissairegénéral des inspecteurs divisionnaires et commissaires particuliers, dans les différentes paroisses de notre arrondissement.

Donné et fait au quartier-général à Maule vrier, le 7 octobre 1794.

La minute est signée Stofflet, Berrard, de Rostaine, la Bouerre, Trotouin et Gibert, secrétaire-général.

Pour copie conforme,

GIBERT, secrétaire-général,

# Nº. XII.

De par le roi et au nom du conseil militaire.

Nous, Etienne-Jean-Baptiste-Marie Bernier, curé et chanoine de l'église royale de St.-Laud d'Angers, commissaire-général pour le roi dans l'Anjou et le Haut-Poitou,

Instruit par le rapport unanime de messieurs les inspecteurs réunis, que la déclaration des bons ou reconnaissances pour objets fournis aux armées catholiques et royales éprouve des retardemens dans plusieurs paroisses, soit par la négligence des agens préposés à la confection des tableaux, soit par la mauvaise volonte de quelques particuliers;

Voulant fixer un terme à ces lenteurs, accélérer le paiement des dettes contractées pour le bien général, et répondre aux intentions du conseil militaire, à nous manifestées dans sa séance du 27 novembre dernier.

avons ordonné et ordonnons, que les listes ou tableaux des bons ou reconnoissances délivrés jusqu'à ce jour entre les mains des commissaires, seront par eux remis sur-le-champ, et sans délai, entre les mains des inspecteurs divisionnaires.

Enjoignons à tous particuliers, porteurs desdits bons ou reconnaissances, qui ont négligé d'en faire la déclaration jusqu'à ce jour, d'y procéder de suite et dans l'espace de huit jours, à dater de la publication des présentes, pour tout délai, et de comprendre dans ladite déclaration les bons ou billets royaux imprimés et émis au noin des chefs de l'armée catholique et royale, outre-Loire.

Défendons à tous commissaires de recevoir aucune déclaration desdits bons ou reconnaissances, de quelque nature qu'elles soient, le délai de huit jours, mentionné ci-dessus, une fois expiré.

Sera notre présente ordonnance lue, publiée et exécutée, à la diligence des commissaires des différentes paroisses, qui seront tenus d'en accuser la réception et publication aux inspecteurs divisionnaires.

Donné à Névi, le 2 décembre 1794, l'an 2°. du règne de Louis XVII.

Bernier, curé de S.-Laud, commissaire-général.

## No. XIII.

Arrête de Beaurepaire, du 6 décembre 1794.

A STOFFLET.

Monsieur,

La cause qui vous empêche de vous rendre au conseil où nous vous avons appelé, vous paraît trop légitime pour ne vous pas croire dispensé de vous y rendre; et il serait fâcheux pour vous qu'un moment d'absence facilitât à votre ennemi un passage auquel vous vous opposez constamment depuis dix mois. Le conseil des deux armées réunies ayant pour principal objet d'agiter les griefs qu'on vous impute, griefs contraires au bon ordre, contraires au bien public, contraires à l'intérêt de l'état, n'a différé ses délibérations que pour entendre votre justification.

Le refus formel de vous rendre à l'invitation et votre ingénieuse facilité à trouver des moyens d'absence, n'ont pas empéché le conseil de traiter de cette affaire.

L'émission d'un papier-monnaie contre la protestation qu'en avaient faite les autres armées, au mépris de l'arrêté de Jallais et autres fieux, où il fut convenu qu'aucune chose concernant le bien public et l'intérêt de l'état ne serait admise et n'aurait lieu sans leur concours et consentement;

Le soudoiement de soldats qui ne combattent que pour leur Dieu et leur roi, obligés d'ailleurs par les circonstances de faire la guerre pour leur propre intérêt : moyen suborneur inventé par le plus orgueilleux et le plus vain despotisme;

La profusion avec laquelle vous avez répandu et répandez une monnaie fictive et illusoire, qui lèse l'intérêt public et l'induit dans une erreur qui lui est préjudiciable;

Les moyens de violence employés pour lui donner cours, l'abus et l'emploi pour l'accréditer du nom des autres généraux protestant contre;

L'aven sincère et publiquement émis que vous ne faises le guerre que pour vous;

Le resus d'entendre la justification de chess de division arbitrairement condamnés;

L'infraction de votre parole d'honneur et des arrêtés pris;

Le mépris, enfin, de tout principe d'honneur et de tout ordre.

Le conseil arrête ce qui snit:

- 1°. Que les articles du conseil tenu à Jallais, enfreints par vous, sont comme non avenus.
- 2°. Que le serment prété à ce sujet n'est plus obligatoire, et qu'ils s'en dégagent.
- 3º. Que les qualités indues qui peuvent y avoir été prises, sont déclarées nulles; ils ne prétendent aucunement les soutenir, au contraire, entendent que chaque armée reprendra sa force première, et promettent force et protection contre tout ambitieux qui chercherait à s'élever de sa propre autorité.
- 4°. Que l'émission du papier-monnaie autre que celui généralement admis, sera de suite supprimé.
- 5°. Que le présent arrêté sera publié et affiché dans toute l'étendue du pays conquis.

Fait en conseil des deux armées, à Beaurspaire, le 6 décembre 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

Signé de Beauvais, de Charette, Ch. de Fleu-Riot, de Brancourt, de Couetus, Sapinaud, Guérin, Joly, Félix du Chillon, de La-Plante, Duperat, Baudri d'Asson, de Puir-Ravaux, Brin de la Robrie, de Vaugiraud, Delaunay.

Pour copie conforme,

BERNIER, curé de St-Laud, commissaire général.

# No. XIV.

Lettre du général Stofflet, aux généraux des armées de Retz et du Centre.

### MESSIEURS,

Jai reçu, sous la date du 6 du courant, une lettre de Beaurepaire. Le style de cette pièce, la tournure des phrases, la singularité des expressions, m'ont fait croire un instant que la main d'un fourbe avait imité vos signatures, et tenté de nous désunir. J'aurais voulu pouvoir me maintenir dans cette persuasion; mais l'extrait de vos délibérations qu'elle contient, et la voie par laquelle elle m'est parvenue, ne m'annoncent que trop qu'elle vient de vous, et que des ennemis dangereux et puissants ont égaré votre opinion sur moi.

Vous parlez de griefs contraires au bon ordre, contraires au bien de l'état, qui me sont imputés. Je n'en connais aucun. Ma volonté est celle du conseil; ma conduite, le résultat de ses délibérations: il n'en est comptable qu'à Dieu et au roi. Je pourrais donc, comme son chef, garder le silence, et attendre en paix que les èvénements vous eussent conduits, ainsi que moi, au tribunal de l'Eternel, ou devant le trône de nos rois, pour procéder à ma justification.

Mais il est des juges, censeurs bienveillants de ma conduite, aux yeux desquels je serai toujours jaloux de paraître innocent : ce sont mes amis. Je vous regarde comme tels, et c'est à ce titre que je vais vous répondre. Je ne me suis dispensé, dites-vous, d'assister au conseil de Beaurepaire, que pour ne pas facilitées par un moment d'absence, le passegs à more ennemi (qui, sans doute, est aussi le vôtre), es auquel je m'oppose constamment depuis dix mois. Ce mont un vous paraît provenir que d'une ingénieuse facilité à troquer des moyens d'absence; et moi je n'aperçois, dans seus réponse de votre part, que l'ingénieuse facilitée qu'out eue mes ennemis de calomnier prés de neus unes intentions et mes démanches.

Quand l'ennemi est aux portes, menace d'une inute sion prochaine, at fait tous ses efforts pour tromper la vigilance des gardes, qui, Memigres, vous en éses convaincus comme moi, un général deit être à som poste; et si cet ennemi eut pénéral pendant mon alle sence, je me serais éternellement reproché d'être allé me justifier, à Beaurepaire, de griefs incomme jeu-lève vrant mon pays à la dévastation.

Quels sont, en effes, ces griefs? L'émission d'un papier-monnaie, contre la protestation qu'en avaient faite les autres armées; l'amété de Jallais es autres lieins où, dires vous, l'on était convenu qu'aucune chose com-cernant le bien de l'état, ne acrait admise sans le con-cours des trois armées.

Je ne connais, Massieura, aucune protestation collective de notre part contre le papier mennaie; il nique fut question à Jallais que dans la connersation; aucun arrêté ne sut pris à cet égard. M. de Charette l'a soul constamment rejeté; M. de Fleurist l'a non seulement admis en signant l'aprèté sur le traitement des veures, orphelius et plessés, mais encore a hâté, sollicité son émission dans les conseils tanus à Manlavrier avant sa réunion à l'armée du Centre.

Messieurs les généraux et officiers de cette armée l'ont également admis dans le conseil du 25 septembre; ils en ont approuvé l'impression par leurs lettres du 29, es accusé la réception par celle du 9 octobre suivant. Que fallait-il de plus? Ils ont, dans la suite, changé d'apinion: je le suis, quoique j'en ignore la cause et les motifs; mais le droit qu'ils ont eu de changer, ne travons-nous pas pour persévérer et rester invariables dans notre epinion?

Cette opinion est le fruit de nos réflexions; le malheur des temps l'a fait naître; c'est pour l'adoucir que nous avons eu recours à l'émission d'un nonveau papier : il trenue dans nos mains que pour refluer dans celles des pauvres; il est le gage des créanciers de l'état, le prix du sacrifice des propriétaires et du cultivateur, le salaire des travaux de l'artisan, et la juste récompense du courage de nos braves soldats. Ils n'en combattent pas moins pour Dieu et leur roi, parce qu'ils savent que cette solde qui leur est accordée n'est pas le prix de leur sang, mais le soulagement de leurs besoins; et que lein de supposer en eux des mercenaires, elle n'y fait entrevoir que des enfants avec lesquels un père, touché de leurs malheurs, partage sa fortune et ses biens.

Sont-ce donc la des moyens suborneurs inventés par le plus orgueilleux et le plus vain despotisme? J'en appelle à vous-mêmes: les soldats des Turenne, des Condé, des Villars, n'étaient-ils pas soldés? Nos émigrés eux-mêmes ne l'ont-ils pas été pendant long-temps? Une partie d'entr'eux ne l'est-elle pas encore des richesses de Catherine, de Pitt et de la Hollande? Cette solde a-t-elle avili le courage des uns, la valeur, les sentiments, la noblesse des autres? L'ont-ils jamais envisagé comme un moyen suborneur, inventé par le despotisme le plus orgueilleux? Je croirais insulter à la mémoire des uns, et à la délicatesse des sentiments des autres, si cette flétrissante idée pouvait entrer un seul instant dans mon esprit.

Vous me reprochez encore la profusion du nouveau papier. Eh! plût à Dieu qu'elle fût au pair de la misère actuelle! je n'aurais pas, chaque jour, à gémir sur le sort de ceux qu'il m'est impossible de soulager; mais je dois des comptes. La plus sévère économie réglera mes dépenses; et si j'ai quelque chose à craindre, c'est que le cœur généreux d'un Bourbon sur le trône ne me reproche un jour de n'avoir pas sacrifié deux millions de plus pour arracher ses défenseurs à la mísère.

· Aurai-je, après cela, besoin de recourir à la violence, pour accréditer un papier dont tous les habitants de notre arrondissement sentiront les bienfaits et la nécessité? Non, Messieurs: le conseil avait prononcé contre les refusants l'amende de cent livres pour la première fois, et pas un d'eux ne s'est encore notoirement mis dans le cas de la payer. Je n'ai pas plus besoin des prétendus suffrages des autres armées pour l'accréditer : leur refus est connu : je n'ai ni dissimulé, ni caché les sentiments qui les animent; mais j'ai l'orgueil de croire les opérations du conseil assez étayées de la confiance publique, et j'ai moi-même trop de sentiments pour recourir à ces moyens bas et trompeurs. Je ne sais quelle bouche mensongère a pu vous assurer que je ne faisais la guerre que pour moi. Cet aveu n'a pas sorti de ma bouche; le sentiment qui l'eût fait naître n'exists jamais dans mon cosur : ce cœur n'est point avili par un bas intérêt. Je n'ai de trésor et de propriété que mon Messieurs les généraux et officiers de cette armée l'ont également admis dans le conseil du 25 septembre; ils en ont approuvé l'impression par leurs lettres du 29, et accusé la réception par celle du 9 octobre suivant. Que fallait-il de plus? Ils ont, dans la suite, changé d'epinion: je le sais, quoique j'en ignore la cause et les motifs; mais le droit qu'ils ont eu de changer, ne Vavons-nous pas pour persévérer et rester invariables dans notre opinion?

Cette opinion est le fruit de nos réflexions; le malheur des temps l'a fait naître; c'est pour l'adoucir que nous avons eu recours à l'émission d'un nonveau papier: il tr'entre dans nos mains que pour refluer dans celles des pauvres; il est le gage des créanciers de l'état, le prix du sacrifice des propriétaires et du cultivateur, le salaire des travaux de l'artisan, et la juste récompense du courage de nos braves soldats. Ils n'en combattent pas moins pour Dieu et leur roi, parce qu'ils savent que cette solde qui leur est accordée n'est pas le prix de leur sang, mais le soulagement de leurs besoins; et que lein de supposer en eux des mercenaires, elle n'y fait entrevoir que des enfants avec lesquels un père, touché de leurs malheurs, partage sa fortune et ses biens.

Sont-ce donc la des moyens suborneurs inventés par le plus orgueilleux et le plus vain despotisme? J'en appelle à vous-mêmes: les soldats des Turenne, des Condé, des Villars, n'étaient-ils pas soldés? Nos émigrés eux-mêmes ne l'ont-ils pas été pendant long-temps? Une partie d'entr'eux ne l'est-elle pas encore des richesses de Catherine, de Pitt et de la Hollande? Cette solde a-t-elle avili le courage des uns, la valeur, les sentiments, la noblesse des autres? L'ont-ils jamais envi-

sagé comme un moyen suborneur, inventé par le despotisme le plus orgueilleux? Je croirais insulter à la mémoire des uns, et à la délicatesse des sentiments des autres, si cette flétrissante idée pouvait entrer un seul instant dans mon esprit.

Vous me reprochez encore la profusion du nouveau papier. Eh! plût à Dieu qu'elle fût au pair de la misère actuelle! je n'aurais pas, chaque jour, à gémir sur le sort de ceux qu'il m'est impossible de soulager; mais je dois des comptes. La plus sévère économie réglera mes dépenses; et si j'ai quelque chose à craindre, c'est que le cœur généreux d'un Bourbon sur le trône ne me reproche un jour de n'avoir pas sacrifié deux millions de plus pour arracher ses défenseurs à la misère.

Aurai-je, après cela, besoin de recourir à la violence. pour accréditer un papier dont tous les habitants de notre arrondissement sentiront les bienfaits et la nécessité? Non, Messieurs: le conseil avait prononcé contre les refusants l'amende de cent livres pour la première fois, et pas un d'eux ne s'est encore notoirement mis dans le cas de la payer. Je n'ai pas plus besoin des prétendus suffrages des autres armées pour l'accréditer; leur refus est connu : je n'ai ni dissimulé, ni caché les sentiments qui les animent; mais j'ai l'orgueil de croire les opérations du conseil assez étayées de la confiance publique, et j'ai moi-même trop de sentiments pour recourir à ces moyens bas et trompeurs. Je ne sais quelle bouche mensongère a pu vous assurer que je ne faisais la guerre que pour moi. Cet aveu n'a pas sorti de ma bouche; le sentiment qui l'eût fait naître n'exists jamais dans mon cour : ce cœur n'est point avili par un bas intérêt. Je n'ai de trésor et de propriété que mon sang et ma vie; l'un et l'autre, après Dieu, appartiennent à mon roi.

Je ne connais aucun chof de division arbitvairement puni: Marigny seul a succombé, mais vous savez d'après quel témoignage et sur quel avis.

Je passe sous silence les infractions de ma parole d'honneur et le mépris de tout ordre et tout principe que vous m'inputez; je vous connais trop pour ne pas croize qu'à peine ces expressions auront écha pé à la plume de votre rédacteur, que la noblesse des sentiments qui vous animent les aura démenties.

Venons maintenant à vos arrêtés. Si les trois armées ne forment plus un même corps, si chacune reprend sa force et sa forme premières, le consuit de l'armée d'Anjou peut donc exécuter ce qu'il croira junte, utile et convenable pour le bien de son arrondissement; et vous n'aven pu, sans préjudicier à ses droits, ordonner l'effiche et la publication de vos arrêtés dans ce même arrondissement.

Je me crois pas d'ailleurs qu'il existe aucun Français, ami de son roi, du bien public et du bon ordre, qui veuille lancer au milieu de mous de nouveaux brandons, si propres à susciter les sous d'une division interstine; ou, a'il en existe, il payers de sa tête son improdente et aveugle témérité.

Craignons, Messieurs, que cette distorde ne parvienne à la connaissance de nos emethis. Ils ont dans l'intérieur des emissaires pour la seuffier, des agents pour l'entretenir ou la seuffier. Quel triomphe pour eux, s'ils y réussissent! Déjonons leurs projets trompeurs et leurs espérances; éloignons de nous des capetaturbulents qui ne régnent qu'en divisant, qu'en étayant par de faux rapports leurs vils intérêts ou les ressentiments particuliers qui les animent. Que tout ambitioux qui tentera de s'élever sur la ruine des autres, soit puni sur le champ! Qu'une explication franche, loyale et réciproque, dissipe tous les nuages!

Nul sacrifice me me coûtera pour procurer une union d'où dépend le salut publie : j'oublierai les expressions laconiques que contient l'adresse de votre lettre, qui semblemt annoncer un projet dont je vous crois incapables. Élevé, par la confiance des peuples, à la dignité de général, je soutiendrai de titre par le mêtre moyen. Mon armée ne deviendra l'asile d'aucun'soldat mécontent. Je repousserai mes ennemis, je punirai les traitres et les artisans de discorde, j'accablerai du plus profond mépris des délateurs et les envieux, je procurerai le hien public par tous des moyens qui beront en mon pouvoir, et volerai à vous secours quand vous l'exigerez.

Signé Stofflet, général en chef.

Le conseil militaire assemblé à Jallais, ayant pris connaissance d'un arrête pris au conseil des armées du Centre et pays de Retz, réuni à Beaurepaire, en date du 6 de ce mois; adressé à M. Stofflet, général en chef de l'armée d'Anjou et Haut-Poitou, commençant par ces mots, Monsieur, faicanse qui vous empéche, et finissant par ceux-ci, dans toute l'étendue du pays conquis, et signé de quinte officiers desdites deux armées; ayant également pris connaissance d'une lettre du général Stofflet, en forme de réponse aux prétendus griefs contenus dans le susdit arrêté, commençant par les mots, Messieurs, j'ai reçn', sous la date, et finis-

sant par ceux-ci, et volerai à votre secours quand vous l'exigerez; arrête:

- 1º. Qu'il n'a jamais rien reconnu dans la conduite de son chef, de contraire aux principes d'honneur et de tout ordre, qu'au contraire il l'a toujours vu rempli de ces sentiments, et esclave de la parole lorsqu'il a fallu marcher contre l'ennemi commun et combattre pour son dieu et pour son roi.
- 20. Que la lettre de M. Stofflet, général en chef, avec copie du présent arrêté, sera envoyée par des courriers extraordinaires, tant au conseil de l'armée du centre, qu'à celui de l'armée du pays de Retz.
- 3°. Que le conseil militaire attendra la réponse de ces conseils, pour prendre contre les factieux qui viendraient troubler l'harmonie et le bon ordre qui règne sur le térritoire de l'armée d'Aujou et Haut-Poitou, les arrêtés jugés nécessaires au salut publie.

A Jallais, le 8 décembre 1794, l'an deuxième du règne de Louis XVII.

La minute est signée: Berrard, de Rostaing, Trotouin, Gibert, commissaire-général. Pour cepie,

BERNIER, ouré de St.-Laud, commissaire-général.

# No. XV.

#### AR FOM DU ROL

Le conseil militaire de l'armée d'Anjou et Haus. Poisou aux republicains.

Français égarés, vous nous annoncez des paroles de

paix; ce vœu est celui de nos cœurs: mais de quel droit nous offrez-vous le pardon qu'il n'appartient qu'à vous de demander?

Teints du sang de nos rois, souillés par le massacre d'un million de victimes, par l'incendie et la dévastation de nos propriétés, quels sont vos titres pour inspirer la confiance et la sécurité?

Serait-ce le supplice des Robespierre et des Carrier?! Mais la nature indignée s'élevait contre ces monstres, le cri de la vengeance publique les devouait à la mort; en les proscrivant, vous n'avez fait qu'obéir à la nécessité; une faction a remplacé l'autre, et bientôt, peut-être, le même sort attend celle qui domine aujourd'hui.

Seraient-ce vos prétendues victoires? Mais, ne savons? nous pas que le mensonge préside toujours à la rédaction de vos feuilles, et qu'en éprouvant les plus terribles défaites, pour en inspirer aux peuples, vous prenez encore le ton fastueux de vainqueurs de l'Europe?

Serant-ce la relaxation de nos frères emprisonnés? Mais la justice ne leur devait-elle pas une liberté que la tyrannie seule avait pu leur ravir? Et quand vous les gardez au milieu de vous sans armes et sans défense, n'avons-nous pas à craindre que cette relaxation momentanée ne soit un piège adroitement tendu pour nous envelopper tous dans le même malheur?

Seraient-ce vos promesses flatteuses? Hélas! si nquer pouvions y croire, du sein de leurs tombeaux, nos parens, nos amis égorgés se lèveraient pour nous dires. Défiex-vous du venin caché sous ces dehors. C'est en nous promettant le salut et la vie, que l'on nous immola! Le même sort, peut-être, vous attend. Le corps qui dominait alors règne encore aujourd'hui, son esprit

est le même; il tend encore au même but, et il n'a fait que changer d'agents et de moyens: si néamhoins vos vœux étaient sincères, si vos cœurs, changés, tendalent vers la paix, nous vous dirions: Rendez à l'héritier du dernier de nos rois son sceptre et sa couronne, à la religion son culte et ses ministres, à la noblesse son bien et son éclat, au royaume entier son aveique et respectable constitution dégagée des abus que le mulheur des temps y avoit introduits.

Alors, oubliant vos torts, nous volerons flans vos bras et confondeous avec les vôtres, nos occurs, nos sentiments et nos desirs; mais sans ces conditions, préalablement adoptées, hous inépriserons due aministie qua de crime me doit jamais offrir à la verm; nous braverons vos efforts et vos menaces; sidés de nos fidéles et généreux soldats, nous combattrons jusqu'à la mort, et vous ne régnerez que sur la tombe du dernier d'entre nous.

Arrêté unanimement à Maulevrier, le 28 junvier 1796, l'an 3% durigne de Louis XVII.

Signes Stoffett, general on chef; Bernand, Trotouin, Monier, Guichard, Renou, mil'Hoillier, Chalons, Martin, Cady, et Gabbat, secrétaire-général.

Vu l'adresse ci-dessus, nous ordonnens qu'elle soit imprimée, lus et affichée dans toutes les paroisses qui composent l'arméndissement de l'armée d'Anjouvet Flust.
Poitts.

Denti à Maulevrier, le 28 janvier 1795, l'an 3°. du règne de Ilouis XVII.

equal et Signi Box mada, curé de Subic-Limit,

# Nº. XVI.

Arrêtes pour la pacification des Vendeens.

Les représentants du peuple, etc.

Considérant que les départements de l'Ouest sont élévastés depuis deux ans par une guerre désastreuse; que les troubles qui les agitent prennent leur source dans la clôture des temples, et l'interruption du paisible exercice de tout culte quelconque;

Que les hommes, auteurs de ces maux et de ces désordres, sont ceux qui ont voulu plonger la France dans l'anarchie, et qui, en persécutant, ont cherché à établir un culte particulier, dont ils voulaient être les pontifes, que ces hommes ont été atteints par le glaive de la loi, après avoir violé audacieusement la table des droits de l'homme;

Considérant que la Convention nationale n'a jamais entendu interdire aucuns cultes; qu'elle en a au contraire autorisé le paisible exercice par l'art. 7 de la déclaration des droits de l'homme, et par l'acte constitutionnel, arrêtent:

ART. Ier. Tout individu et toutes sections de citoyens quelconques, peuvent exercer librement et paisiblement leur oulte.

II. Les individus et ministre de teut culte quelconque, ne pourront être troublés, inquiétés, ni recherchés pour l'exercice libre, pai able et intérieur de leux culte.

III. Les autorités civiles et les commandants de la force armée sont chargés de tenir la main à l'exécution du présent : à cet effet, il sera imprimé et envoyé aux autorités des départements, et dans les arrondissements des armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg.

Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIAL, BOLLET, BRUE, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

Les représentants du peuple près l'armée et dans les départements de l'Ouest, etc.

Considérant que la rentrée des habitants de la Vendée dans le sein de la République, en rendant à l'agriculture, au commerce, des bras qui lui sont précieux, laisse sans moyens des hommes qui n'ont aucun état ni profession pour subsister, qu'il est de leur devoir d'assurer à tous les Français l'existence, et de la rendre utile à leurs concitoyens, arrêtent:

ART. ler. Les Vendéens qui n'ont aucune profession ni état, sont libres d'entrer dans les troupes de la République.

II. Ceux d'entr'eux qui étaient naturels et habitants de la Vendée avant le mois de mars 1793 (vieux style), seront organisés en gardes territoriaux et soldés par le trésor public.

III. Ces gardes territoriaux n'excéderont pas le nombre de deux mille : ils seront soumis aux autorités constituées, civiles et militaires.

IV. Leur organisation sera faite par les représentants du peuple; ils seront divisés en compagnies et distribués sur tous les points du territoire français (ci-devant districts de la Vendée), sans pouvoir en sortir.

Signes P. M. DE LAUNAY, LOFFICIAL, BOLLET, BRUE, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIES.

Les représentants du peuple, etc., arrêtent :

ART. les. Tous les bons signés par les chefs, dans les deux armées du centre et du bas de la Vendée, le commissaire aux vivres et autres délégués par eux, seront remboursés jusqu'à concurrence de deux millions.

II. Toutes les mesures d'exécution seront prises pour s'assurer de la sincérité des bons qui seront présentés à l'effet du remboursement.

Signés P. M. DE LAUNAY, LOFFICIAL, BOLLET, BRUE, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

Au nom du peuple français.

A Nantes, le 8 ventôse, an 3°. de la république.

Les représentants du peuple, etc., arrêtent :

ART. Ier. Les personnes des chefs et des habitants de la Vendée insurgés qui se soumettent aux lois de la République une et indivisible, sont à l'abri de toutes recherches pour le passé.

II. Il sera accordé des secours et indemnités aux habitants de la Vendée, pour leur aider à exister, et relever leurs chaumières et maisons, pour y rétablir l'agriculture et y faire revivre le commerce.

III. Tous les Vendéens, soit patriotes réfugiés, soit insurgés et rentrés dans le sein de la République, ont un droit égal à ces secours et indemnités.

IV. Les baux des biens des Vendéens patriotes réfugiés, qui ont pu être affermés par les Vendéens insurgés, sont annullés: les fruits et productions pour l'année courante, seront partagés, moitié par moitié, entre le propriétaire ou ayant droît, et ceux qui auront ensemencé! les baux des maisons sont annullés, et n'auront cours que jusqu'au prochain terme : les prix des loyers seront payés aux proptiétaires.

V. Les réfugiés propriétaires de fermes dans les pays insurgés, seront indemnisés sur les fonds destinés au secours pour la Vendée, du défaut de paiement des fermages courns depuis le mois de mars 1793 (vieux etyle), et de la perte de leurs bestiaux, pris pour le service des armées vendéennes.

VI. Les jeunes gens de la réquisition restent dans la Vendée pour y rétablir l'agriculture et saire fleurir le commerce.

Signes: P. M. DE LAUNAY, LOFFICIAL, BOLLET, BRUE, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

Les représentans du peuple, etc. 'arrêtent :

Ant. I. Les habitants de la Vendée rentrent de fait dans la propriété et possession de tous leurs biens, meubles et immeubles, par leur soumission aux lois de la république une et indivisible.

II. Il sera donné main-levée du séquestre à ceux des Vendéens qui sont rentrés dans le sein de la république, et qui sont inscrits sur la liste des émigrés.

III. Il sera donné aux enfants et hériners des Vendéens condamnés par des tribunaux sans déclaration de jury, main-levée du séquestre qui aurait pu être apposé sur les biens, tant meubles qu'immeubles des condamnés.

Signés: P. M. de Launay, Lopficial, Bollet, Brue, Chaillon, Jarry, Ruelle, Pomme, Morisson, Menuau, Dornier.

Au nom du peuple français.

Les représentants du peuple près les armées et flans

les départements de l'Ouest, des Côtes de Brest et de Cherbourg,

Arrêtent que les arrêtés précédemment pris par eux, le 29 pluviose, relatifs à la pacification de la Vendée, au nombre de cinq, s'appliqueront dans leurs dispositions aux chouans qui se soumettront aux lois de la république une et indivisible, et promettront de ne jamais porter les armes contr'elle, ainsi que l'ont fait, le 29 pluviose, Charette et les chefs de la Vendée.

Signes: P. M. DE LAUNAY, LOFFICIAL, BOLLET, BRUE, CHAILLON, JARRY, RUELLE, POMME, MORISSON, MENUAU, DORNIER.

Collationné, conforme à la copie transcrite sur le livres convert en parchemin, etc., ce 13 frimaire an 4 de la république.

Signe JAIMIERE, socrétaire greffier.

# No. XVII.

Déclaration des chefs de la Vendée, souscrite par Cormatin au nom des Chouans.

Des attentats inquis contre la liberté à l'intolérance la plus cruelle, le despotisme, les injustices, les vexations que nous avons épronvées nous ont mis les agmes à la main.

Nous avons vu avec horreur notre malheureuse patrie livrée à des ambitieux qui , sous l'apparence du patriotisme le plus pur , sous le masque séduisant de la popularité, aspissiont à une dictature parpétuelle. Pouvions-nous, en discernant leurs projets à travers le voile dont ils s'enveloppaient, ne pas tentes les despiers efforts

remplacer l'autorité dans des mains que nos principes légitimaient? Tant que ce gouvernement a privé nos concitoyens de leurs droits les plus précieux, nous avons soutenn les nôtres avec constance et fermeté; mons avons puisé de nouvelles forces dans nos malheurs; le déserpoir est venu leur prêter son affreux secours; et nous rendant insensibles à toutes les considérations qui attendrissent les cœurs les plus farouches, il avait gravé dans les nôtres la résolution de mourir plutôt que de vivre sous une pareille tyrannie.

Enfin, ce régime de sang a disparu; les Coryphèes impies de cette secte qui couvrit la France de deuil et de cyprès, ont payé de leurs têtes leurs criminels desseins.

Le représentant du peuple Ruells, ami de l'humanité et des lois, est venu apporter parmi nous des paroles de paix. La confiance si fort altérée par les actes de barbarie qui ont précédé sa mission, a commencé à renaître à son aspect : nous n'avons eu aucune répugnance pour des rapprochements susceptibles de mettre fin aux calamités qui nous déchirent. De nouveaux représentants, dignes de notre estime et de nos éloges, ont été adjoints aux premiers; nous leur avons fait connaître à tous nos intentions et le desir d'une pacification sincère, garantie par l'honneur.

Dans les conférences que nous avons eues avec eux, nous nous sommes appliqués à leur faire connaître ce qui intéressait essentiellement le bonheur de notre pays, et ce qui était de leur sagesse et de leur prudénce d'accorder pour atteindre le but si désirable de la paix. Réunis'sous une même tente avec les représentants du peuple, nous avons senti plus fortement encore, s'il est possible, que nous étions Français; que le bien général

de notre patrie devait seul nous animer; et c'est dans ces sentiments que nous déclarons solennellement à la Convention nationale et à la France entière, nous soumettre à la république française, une et indivisible; que nous recomnaissons ses lois, et que nous prenons l'engagement fo mel de n'y porter aucune atteinte.

Nous promettons de remettre, le plutôt qu'il nous sera possible, l'artillerie et les chevaux d'artillerie s'il y en a, et nous prenons l'engagement solennel de ne jamais porter les armes contre la république.

Signe CHARETTE, FLEURIOT, COUETUS, SAPINAUD, CORMATIN, SOLIHAC, ainsi que par tous les chefs de division.

Cette pièce est signée Cormatin, Solihac, Tre-Peau, Dieuzi, Aubert, Martin.

De la main de Cormatin est écrit au bas de sa signature: Pour être ratifié par l'armée catholique et royale de Bretagne.

# No. XVIII.

Adresse aux habitants des campagnes de la Vendée.

#### BRAVES HABITANTS,

De vils séducteurs, d'infâmes intrigants, des hommes ambitieux et pervers, qui fondent leurs jouissances et leur bonheur sur les débris de la fortune publique, et qui sacrifieraient sans remords, à la réussite de leurs coupables desseins, la vie et les biens de leurs semblables, charchant aujourd'hui à vous égarer. Ils prêtent à nos démarches des motifs déshonorants, ils dénaturent nos intentions bienfaisantes, et présentent le traité que nous avons conclu sous des couleurs fausses et parfides; ils répandent impudemment des bruits capables de semer dans tous les cœurs la défiance, la terreur et les divisions.

Songer à vos intérêts, oublier les nôtres, faire votre bonheur sans le concours d'aucune considération personnelle, voilà la tâche glorieuse que nous nous sommes proposée: nous croyons avoir parcouru cette honorable carrière. Puisque des malveillants osept maintenant élever sur notre conduite des doutes, des soupçons injurieux; les dissiper, vous éclairer et vous instruite, voilà notre devoir. Nous allons le remplir,

Nous connaissons, braves habitants, les maisons puis santes qui vous provoquèrent à l'insurrection, et qui vous mirent les armes à la main. On avait porté, à la liberté de vos opinions religieuses, les plus terribles coups; de nouveaux pontifes, un nouveau culte, avaient été érigés sur les ruines du vôtré; partout l'intolérance cherchait des coupables, et aimait à trouver des victimes. Le despotisme orgueilleux des autorités établies pour vous partéger, des corvées de toute espèce, des vexations de tout genre, venaient encore charger cet affligeant tableau.

Lorsque le principe d'un mal dangereux est entièrement détruit, les conséquences fâcheuses qué en dérivent ne doivent plus exister: la nécessité d'en faire cesserles trisses résultats existe, et dans vos besoins les plus pressants, et dans vos obligations les plus sacrées.

L'exercise passible de votre religion vous est accondé; pous pouvez user avec sécurité de ce droit imprescriptible, qu'on n'avait pu vous arracher sans méconnaître les vôtres. Il vous est libre, des ce moment, d'offrir à l'Être-Suprême, d'après vos anciens usages, vos hommages et votre reconnaissance.

Votre malheureux pays a été dévasté; la flamme a dévoré vos habitations; une soldatesque effrénée a exercé sur vos personnes et vos propriétés les plus horribles brigandages. En bien! la Convention nationale contracte aujourd'hui l'engagement de vous indemniser de vos pertes, et de réparer, s'il se peut, tous les maux causés par un régime de proscription et d'injustice.

Des secours vous sont accordés pour rebâtir vos chaumières; des bestiaux vous seront rendus pour faire revivre l'agriculture, et vous procurer les aisances de la vie; vous ne regretterez pas long-temps la privation de vos instruments de travail; vous ne payerez des impôts qu'au moment où une position plus heureuse vous four-nira les moyens de subvenir aux besoins de l'état.

Que la veuve éplorée, et que le père infirme et caduc ne tremblent point sur le sort de leurs enfants què les lois pourraient appeler au secours de la république. En quoi! pourraient-elles se résondre à priver l'infortune de son appui, la vieillesse respectable de ses soutiens? Non, la nation vous dispense d'aller protéger ses frontières; elle ne vous impose que la tâche facile de travailler dans vos campagnes, pour l'aider à nourrir ses défenseurs.

Vous avez fourni pour la subsistance des armées le fruit de vos sueurs et de vos économies : nous vous en avons donné des reconnaissances; la Convention nationale vous en acquitte le montant.

Que vous reste-t-il à désirer? Quelles inquiétudes

peuvent encore agiter des cœurs aigris si long-temps, il est vrai, par le ressentiment et le malheur? Craindriezvous d'être opprimés de nouveau par des autorités indignes de votre confiance? Rassurez-vous, braves liabitants; que la sécurité renaisse dans vos âmes, qu'elle en chasse l'affreux désespoir. Ces hommes, dont vous redoutez avec raison le joug odieux; ces hommes, qui étaient autant les ennemis de leur patrie que les vôtres, ne seront plus les dépositaires du pouvoir dont ils faisajent un si cruel abus. Les représentants du peuple veulent bien nous consulter sur le choix qu'ils doivent faire pour les remplacer; nous leur indiquerons des gens que vous connaissez, des gens qui ont acquis votre estime et la nôtre; des gens enfin qui, pour adoucir votre existence, sont prêts à sacrifier leurs plaisira, leurs jouissances, leurs fortunes.

Aurien-vous donc pensé, braves habitants, que nous pouvions trahir lâchement vos intérêts? Après les avoir soutenus avec tant de chaleur, deviez-vous croire un instant que nous étions capables de démentir la conduite que nous avons constamment tenue? Ah! si ces sentiments injurieux partaient de vos cœurs, si nous ne les imputions pas à la jaleusie et à la malveillance, combien notre âme en serait cruellement déchirée! Comment supporterions-nous l'affreuse idée qui nous convaincrait qu'en voulant faire des heureux, nous fimes des ingrats?

Maia quoi! vos intérêts ne sont-ils pas les nôtres? nos amis, nos femmes, nos enfants, ne sont-ils pas parmi vous? nos possessions n'avoisinent-elles pas vos champs? Oui, sans doute; et quelque précieux que soient ces sapports, ne croyes pas qu'ils aient fourni les motifs

qui nous ont déterminés. Nous n'avons songé qu'à vous, nous avons tout sacrifié à votre bonheur; et, en l'établissant sur des bases solides et durables, nous ne nous sommes réservé que l'inestimable avantage d'en être les témoins.

Signe Charette, Fleuriot, Sapinaud, Courtus, Debruc.

Le 27 février 1795.

\*

# No. XIX:

#### AU NOM DU ROL

Jugement du conseil militaire des armées catholiques et royales, qui condamne le nommé Julien Prodhomme, ci-devant chef de la division du Loroux, à la résidence du fief Sauvin, à être fusillé, jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour crime de trahison.

Le conseil militaire des armées catholiques et royales de la Vendée, sur les conclusions de M. Barbot, faisant les fonctions de major-général, a condammé le nommé Julien Prodhomme, ci-devant chef de la division du Loroux, à la résidence du fief Sauvin, à être fusillé, jusqu'à ce que mort s'ensuive, étant atteint et convaincu d'avoir semé la dissension entre les trois armées, d'avoir dilapidé les finances, changé des bons royaux en assignats républicains, d'avoir discrédité ensuite les mêmes bons, de n'avoir soldé que deux mois et demi ses soldats, d'avoir refusé le service militaire, et de

faire marcher ses soldats aux postes du Layon, d'avoir cherché à débaucher ses officiers et ses soldats, pour passer au service de la République; enfin, d'avoir abandonné le parti royaliste pour passer dans celui de ladite République, MM. de Ceris, Richard, de Beauvois, Forestier, Launay, Vallois et de Jousselin n'ayant prononcé que sur ce dernier chef; déclarant ne pouvoir connaître des autres, et a arrêté que le présent jugement sera lu, publié et affiché partout où besoin sera.

Fait en conseil militaire, à Maulevrier, le 12 mars 1795, l'an 3<sup>c</sup>. du règne de Louis XVII.

La minute est signée: Stofflet, de Rostaing, de Jousselin, Forestier, Dupouet, le chevalier de Ceris, J. Chalons, Vannier, Launay, Palierne, Bondu, Valois, Nicolas, Cesbron, Richard, de Beauvais, Barbor et Barré, secrétaire-général.

# Nº. XX.

#### AU NOM DU ROI.

Arrête des généraux et officiers des armées, réunis.

Nous général en chef et officiers-généraux, membres du conseil militaire de l'armée catholique et royale d'Anjou et Haut-Poitou, et officiers des deux autres armées, réunis en conseil,

Instruits et vivement affectés du lâche abandon qu'ont fait de leur poste MM. Charette, de Couëtus, Sapi-

naud, Fleuriot, de Bruc, Bejarri et Prodhomme, et de leur réunion aux ennemis de l'état;

Considérant que cette réunion n'a pu s'effectuer qu'à des conditions également contraires au bien général, aux intérêts des peuples, et aux droits imprescriptibles et sacrés de l'autel et du trône;

Voulant, par des mesures promptes et vigoureuses, arrêter les progrès de la séduction, et offrir aux peuples restés fidèles à Dieu et au roi, un centre d'union et un point de ralliement;

Avons unanimement déclaré et arrêté, déclarons et arrêtons ce qui suit :

ART. Ier. Tous officiers fidéles à Dien et au Roi, existants dans le pays conquis, sont invités, au nom de la religion, du roi et de l'intérêt public, à se réunir à nous dans le plus court délai, pour prendre, de concert avec eux, telles mesures qui seront jugées nécessaires pour le salut public.

II. Tous officiers réunis à nous en la manière cidessus, conserveront les mêmes droits, rangs, qualités et prérogatives dont ils jouissaient précédemment.

III. Tous arrêtés qui pourraient retarder, eu altérer cette union, et notainment celui pris à Beaurepaire, le 6 décembre dernier, et tous autres qui en auraient été la suite, sont déclarés nuls et non avenus.

IV. Tous individus qui tenteraient de rompre cette union ou d'affaiblir dans le cœur des peuples, par leurs intrigues et leurs discours, l'attachement qu'ils ont voué



chefs, ou publieront des e la République, de unis, seront arrêtés litaire, et punis remplacer l'autorité dans des mains que nos principes légitimaient? Tant que ce gouvernement a privé nos concitoyens de leurs droits les plus précieux, nous avons soutenu les nôtres avec constance et fermeté; nous avons puisé de nouvelles forces dans nos malheurs; le désespoir est venu leur prêter son affreux secours; et nous rendant insensibles à toutes les considérations qui attendrissent les cœurs les plus farouches, il avait gravé dans les nôtres la résolution de mourir plutôt que de vivre sous une pareille tyrannie.

Enfin, ce régime de sang a disparu; les Coryphées impies de cette secte qui couvrit la France de deuil et de cyprès, ont payé de leurs têtes leurs criminels desseins.

Le représentant du peuple Ruelle, ami de l'humanité et des lois, est venu apporter parmi nous des paroles de paix. La confiance si fort altérée par les actes de barbarie qui ont précédé sa mission, a commencé à renaître à son aspect: nous n'avons eu aucune répugnance pour des rapprochements susceptibles de mettre fin aux calamités qui nous déchirent. De nouveaux représentants, dignes de notre estime et de nos éloges, ont été adjoints aux premiers; nous leur avons fait connaître à tous nos intentions et le desir d'une pacification sincère, garantie par l'honneur.

Dans les conférences que nous avons eues avec eux, nous nous sommes appliqués à leur faire connaître ce qui intéressait essentiellement le bonheur de notre pays, et ce qui était de leur sagesse et de leur prudence d'accorder pour atteindre le but si désirable de la paix. Réunis' sous une même tente avec les représentants du peuple, nous avons senti plus fortement encore, s'il est possible, que nous étions Français; que le bien général

de notre patrie devait seul nous animer; et c'est dans ces sentiments que nous déclarons solennellement à la Convention nationale et à la France entière, nous soumettre à la république française, une et indivisible; que nous recomnaissons ses lois, et que nous prenons l'engagement fo mel de n'y porter aucune atteinte.

Nous promettons de remettre, le plutôt qu'il nous sera possible, l'artillerie et les chevaux d'artillerie s'il y en a, et nous prenons l'engagement solennel de ne jamais porter les armes contre la république.

Signe CHARETTE, FLEURIOT, COUETUS, SAPINAUD, CORMATIN, SOLIHAC, ainsi que par tous les chefs de division.

Cette pièce est signée Cormatin, Solihac, Tre-Peau, Dibuzi, Aubert, Martin.

De la main de Cormatin est écrit au bas de sa signature : Pour être ratifié par l'armée catholique et roy ale de Bretagne.

# Nº. XVIII.

Adresse aux habitants des campagnes de la Vendée.

## BRAVES HABITANTS,

De vils séducteurs, d'infâmes intrigants, des hommes ambitieux et pervers, qui fondent leurs jouissances et leur bonheur sur les débris de la fortune publique, et qui sacrifieraient sans remords, à la réussite de leurs coupables desseins, la vie et les biens de leurs semblables, charchant aujourd'hui à vous égarer. Ils prêtent

# No. XXI.

# - Lettre du major-général Trotouin, à Stofflet et à son conseil.

4 ventôse an 3 (22 février 1795).

# Génèral et Messieurs;

Une affaire importante m'obligeant de partir avec mes collègues députés auprès des représentants du peuple, je vous dois compte de mon opinion: ils vous rendront bien plus sensiblement que moi, tout ce que l'on a dit, et les motifs du refus du délai d'un mois que le conseil avait démandé; mais je ne puis, je ne dois me soustraire à émettre mon vœu, puisque le conseil est obligé de prononcer entre la guerre et la paix.

Je vais donc m'expliquer avec la franchise et la loyauté dont je suis susceptible. Mais je commencerai par vous observer que dans votre conseil, vous n'avez pas la véritable liberté d'opinion; et celui qui ose montrer des sentiments d'humanité et de justice, est soupconné d'être malhonnête homme. En ôtant la liberté des opinions, les Marat, les Robespierre ont intimidé les honnêtes gens, et ont ensuite exercé les plus grandes cruautés.

Les réflexions sages des représentants du peuple m'ont déterminé. Etranger et sans propriété dans la Vendée, je n'ai pas le droit de conduire des milliers de victimes à la mort, lorsqu'on leur accorde une paix honorable et bienfaisante; le peuple de la Vendée a pris les armes pour deux raisons. La première, sa religion, on la lui laisse; la seconde, pour l'exempter de tirer à la milice, on le laisse tranquille dans ses foyers. Jamais il ne s'est armé pour son roi; le genre de gouvernement lui importe peu, pourvu qu'on ne l'opprime pas, pourvu qu'il puisse s'occuper de ses intérêts. Le paysan aime mieux son bœuf que son roi, que sa femme, que ses enfants.

On donne à nos gens un gouvernement sage, et modéré et juste;

On leur laisse l'exercice de leur religion;

On les indemnise de leurs pertes;

On rétablit leurs maisons;

On les laisse tranquilles chez eux;

On procure du service à ceux qui ont ce goût;

On les laisse s'administrer eux-mêmes;

On leur laisse leurs armes pour résister à une nouvelle oppression.

Qu'importe, pour eux, la source d'où découlent tant de biens! Je n'y résiste plus; et je me reprocherais toute ma vie d'en faire perir un seul, en voulant résister à ses offres.

Je ne chercherai point à me prolonger dans une place pour avoir le temps de faire ma fortune: mes mains et mon cœur sont purs. Je quitte la Vendée avec 450 liv. de papier et 15 liv. de numéraire. Ceux qui penseront comme moi ne pourront être soupçonnés de poltronnerie.

M. Charette est aussi brave qu'aucun de ceux du conseil, et M. Charette a accepté la paix. La bravoure n'est point une vertu; l'humanité en est une : il est temps que le sang des Français cesse de couler.

Il n'y a que les hommes méchants par caractère, on qui aient envie de s'enrichir des désastres de la guerre, qui puissent s'y refuser; et pour la prolement, île se servent du pretexte de la royaute.

Déjà deux armées ont transigé. Quels sont vos moyens pour résister? Quelques chasseurs, quelques dragons, voila votre armée; car vos gens, assurés d'une vie tranquille, ne se battront plus.

Mais je vous demande, Messieurs, en ma qualité de major-général de l'armée d'Anjou et du Haut-Poitou, que le procès-verbal de votre séance soit rédigé; que les noms de ceux qui se refuseront à la paix, soient inscrits au procès-verbal, afin que le peuple de la Vendée, toujours juste, puisse connaître ceux qui ent été véritablement attachés à son bonheur, et puisse un jour même punir ceux qui, par des moyens cachés, s'y sont opposés.

Je demande que le conseil signe sur deux colonnes; et ceux qui pencheront pour ce sentiment si doux à l'honnète homme, pourront me compter parmi eux.

Je suis, Messieurs, votre compagnon d'armes, votre frère, votre ami.

Signé Trotours, major-général de l'armés d'Anjou et du Haut-Poitou.

## Nº. XXII.

Au Citoyen Bureau-Batardière.

La Jaunaye, le 28 février 1795.

Nous écrivons, Citoyen, au représentant Ruelle, en lui envoyant nos drapeaux, pour le prier de les faire remettre à la Convention nationale par vos mains. Exprimez-lui toute la joie que nous éprouvens du retour à la paix. Nous allons donner tous nos soins à la rendre aussi solide que durable; et nous pensons qu'une des récompenses les plus flatteuses pour vous, sera de voir dans la Vendée renaître le bonheur et une prospérité auxquels vous aurez contribué.

Nous vous saluons de tout notre cœur.

Signé Charette, Fleuriot, Sapinaud, Couetus,

Debruc.

#### Nº. XXIII.

Du 13 floréal an 3.

A la Convention nationale.

REPRÉSENTANTS,

Forcés par la nécessité de retourner dans la Vendée, pour y proclàmer la paix et préparer l'exécution des arrêtés des représentants du peuple, nous avons chargé les citoyens Bureau et Blin de mettre le sceau à leurs travaux, en allant vous exprimer nos sentiments et nos vœux. Ils sont plus à portée que qui que ce soit de vous en rendre compte, ayant servi d'intermédiaires entre le représentant du peuple Ruelle et nous, des que le mot de pacification a êté prononcé; et n'ayant cessé depuis de remplir la même tâche à l'égard des autres représentants qui sont venus partager la mission du premier.

Les citoyens Bureau et Blin ne manqueront pas de vous faire connaître combien les triomphes de la justice et de l'humanité sont consolants, combien la Convention nationale s'est acquis de confiance par un système si propre à faire le bonheur des Français. N'omettez rien, représentants, pour que ces vertus obtiennent un empire inébranlable parmi nous. Les vices contraires allumèrent la guerre dans nos contrées : elles seules peuvent y maintenir la paix et y faire renaître l'abondance.

Signé Charette, Sapinaud, Guérin aîné, de Bruc, Rézeau, Caillaud, Guérin jeune, Lecotillonnaud.

### No. XXIV.

Lettre de Stofflet et des principaux chefs de son armée, au général Canclaux, datée du 13 mars 1795.

Monsieur,

A l'instant où nous marchons à votre rencontre, nous avons reçu une invitation de nous rendre à Rennes, pour l'entrevue.... L'amour de la paix et du bonheur géneral étant notre seul mobile, nous avons nommé des députés qui sont en marche; vous pouvez être assuré qu'ils partagent nos sentiments. Si vous êtes porté pour la paix et la justice, vous voudrez bien évacuer, jusqu'à la fin de l'entrevue, un pays où votre présence annonce des intentions hostiles.

Reponse du général Canclaux, du 12 germinal an 3.

Messieurs,

Un député m'apporte votre lettre du 13 mars. Le l'ai.

communiquée aux représentants du peuple Dornier et Morisson. La conférence qui doit avoir lieu à Rennes n'a d'autre but que d'ajouter des signatures à celles qui ont été déjà données. Vous pouvez vous rendre près des représentants, qui ne parcourent le pays que pour y réparer les maux faits par la guerre civile, et pour y répandre des bienfaits. Salut, union et paix.

### Nº. XXV.

Arrêtés des représentants du peuple près l'armés des Côtes de Brest et de Cherbourg.

Montglone (ci-devant Saint-Florent), 13 floréal an 3.

Les représentants du peuple près l'armée des Côtes de Brest et de Cherbourg, dans les départements et près l'armée de l'Ouest, arrêtent:

- 1°. Les personnes des chess et des habitants de la Vendée insurgés, se soumettant aux lois de la république française, une et indivisible, sont à l'abri de toutes recherches pour le passé.
- 2°. Il sera accordé des secours et indemnités aux habitants de la Vendée, pour les aider à exister et à relever leurs maisons et chaumières, pour y rétablir l'agriculture et y faire fleurir l'industrie et le commerce.
- 3°. Tous les Vendéens, soit patriotes réfugiés, soit insurgés rentrés dans le sein de la république, ont un droit égal à ces secours et indemnités.
- 4°. Les baux des Vendéens réfugiés qui ont pu être affermés par les Vendéens insurgés, sont annullés.

Les fruits et productions, pour l'année courante, senont partagés, moitié par moitié, entre les propriétaires ou ayant droit et ceux qui auront ensemencé les terres.

Les baux des maisons auront seulement cours jusqu'au prochain terme. Les prix de loyer serom payés aux propriétaires ou à leurs ayant droit.

5°. Les réfugiés propriétaires de fermes dans les départements insurgés, seront indemnisés, sur les fonds destinés au secours pour la Vendée, du défaut de paiement des fermages courus depuis le mois de mars 1793 (v. s.), touchés par des chefs de la Vendée ou sur leurs ordres, et de la perte de leurs bestiaux pris pour le service des armées dîtes vendéennes.

Signe Ruelle, Jary, Chaillon, Roller, Dornier.

Les représentants du peuple, etc.,

Considérant que la rentrée des habitants de la Vendée dans le sein de la république, en rendant à l'agriculture et à la Vendée des bras qui leur sont précieux, laisse sans moyens des hommes qui n'ont aucun état ni profession pour subsister, et qu'il est de leur dévoir d'assurer l'existence à tout Français et de les rendre utiles à leurs concitoyens,

#### Arrêtent:

- 10. Les Vendéens qui n'ont aucun'état ni proféssion, sont libres d'entrer dans les armées de la république.
- 2º. Ceux dientr'enx qui étaient naturels et habitants de la Vendée avant le mois de mars 1795 (v. s.), seront organisés en gardes territoriaux, et soldés par le trésor public.
  - 5°. Ces gardes territoriaux n'excèderent pas le nombre

de deux mille pour le territoire de l'armée ci-devant dite d'Anjou et du Haut-Poitou; ils seront soumis aux autorités constituées, civiles et militaires.

- 4°. Les représentants du peuple les organiseront en compagnies, qui seront réparties et distribuées sur tous les points du territoire, sans pouvoir être placées ailleurs.
- 5°. Les habitans de la Vendée dans le cas de la réquisition, resteront dans leurs départements, pour rétablir l'agriculture et faire revivre le commerce et l'industrie. Signé, etc.

Les représentants, etc., arrêtent:

- 1°. Les habitants insurgés de la Vendée rentrent de l'ait dans la propriété et possession de tous leurs biens meubles et immeubles, par leur soumission aux lois de la république française, une et indivisible.
- 2º. Il sera donné main-levée du séquestre à ceux des Vendéens insurgés rentrés dans le sein de la république,
   et qui sont néanmoins inscrits sur la liste des émigrés.
- 3°. Il sera également donné aux héritiers et enfants des Vendéens insurgés, condamnés par des tribunaux sans déclaration du jury, main-levée du séquestre qui aurait pu être apposé sur les biens tant meubles qu'inmeubles des condamnés.

Signé, etc.

Les représentants du peuple, etc.,

Considérant que les départements de l'Ouest sons dévastés, depuis deux ans, par une guerre désastreuse; que les troubles qui les agitent prennent leur, source dans la clôture des temples et l'interruption du painble. exercice de tout culte quelconque;

Que les hommes auteurs de ces maux et de ces désordres, sont ceux qui ont voulu plonger la France dans l'anarchie, et qui, en persécutant, ont cherché à établir un culte particulier, dont ils voulaient être les pontifes; que ces anarchistes, après avoir audacieusement violé les droits de l'homme, ont été atteints par le glaive de la loi;

Considérant que la Convention nationale n'a jamais entendu interdire aucun culte; que par l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et l'acte constitutionnel, elle en a au contraire autorisé le libre exercice,

#### Arrêtent :

- 1°. Tout individu, toute section de citoyens, peuvent exercer librement et paisiblement leur culte.
- 2°. Les individus et ministres de tout culte quelconque ne pourront être troublés, inquiétés ni recherchés pour l'exercice libre, paisible et intérieur de leur culte.
- 3°. Les autorités civiles et les commandants de la force armée sont chargés de tenir la main à l'exécution du présent, qui, à cet effet, sera imprimé, et envoyé aux autorités constituées des départements dans les arrondissements des armées de l'Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg.

Signé, etc.

Les représentants, etc., arrêtent :

- 1°. Tous les bons signés par les chefs de la Vendée, lés commissaires aux vivres et autres délégués par eux dans les armées dites d'Anjou et du Haut-Poitou, seront remboursés jusqu'à concurrence de la somme de deux millions.
  - 2°. Les mesures d'execution seront prises pour s'as-

surer de la sincérité des bons qui seront présentés lors du remboursement.

Signė, etc.

### Nº. XXVI.

Déclaration des chefs de l'armée catholique et royale de l'Anjou et du Haut-Poitou.

Nous, général en chef et officiers de l'armée catholique et royale de l'Anjou et Haut-Poitou, déclarons,
qu'animés du desir de la paix, nous n'en avons retardé
la conclusion jusqu'à ce jour, que pour consulter les
vœux du peuple dont les intérêts nous étaient confiés,
et celui des chefs de l'armée catholique et royale de
Bretagne. Anjourd'hui que ce vœu est prononcé, tant
dans l'écrit en date du 12 février 1795, intitulé: Paroles
de paix, que dans la Declaration du 1er. floréal,
nous adhérons aux mesures prises par les représentants
pour la pacification des départements insurgés, en nous
soumettant aux lois de la République française, une et
indivisible, et promettant de ne jamais porter les armes
contre elle, et de remettre dans le plus court délai notre
artillerie.

Puisse cette démarche de notre part éteindre le flambeau des discordes civiles, et montrer aux nations étrangères que la France n'offre plus qu'un peuple de frères, comme nous desirons qu'elles ne forment bientôt avec elle qu'une société d'amis! Nous invitons les représentants du peuple qui ont concouru à la pacification, à se transporter à la Convention nationale, pour y exprimer la sincérité de nos vœux, et détruire les soupçons qu'élèveront les malveillants sur la loyauté de nos intentions.

Signés Stofflet; de Beauvay; Launay; Cesbron; Michelin; Jousselin; Quocu; Marné; Perere; Dupouet; Monnier; Legray; C. Fouqueroy; Dumesnil; Cerioz; Guichard; Cuiolas; Leuillier; Cady; Forestier; Thireaut; J. Chalons; Chetou; Pallerne; Giraule; Robery; Barré, secrétaire-général.

Pour adhésion, Benevier.

#### No. XXVII.

Les chefs et officiers de l'armée d'Anjou et Haut-Poitou, aux habitants de leur arrondissement.

FRANÇAIS,

Les jours de deuil et d'oppression se sont écoulés. Le flambeau des discordes civiles est éteint parmi nous : la sécurité règne au sein des campagnes; l'industrieux cultivateur n'aura plus à craindre de se voir arracher, avec la vie, le fruit de ses sueurs et le prix de ses travaux. La mère éplorée ne tremblera plus pour les jours de ses tendres enfans; les vieillards fugitifs ne chercheront plus un sombre asile au sein des forêts. La Vendée renaîtra de ses cendres, et cet heureux changement, nous le devons à la PAIX.

Des défiances réciproques l'avaient éloignée jusqu'ici;

l'affreux spectacle des maux que vous aviez éprouvés, le sang dont votré territoire était abreuvé, les décombres qui vous environnaient, devaient naturellement produire en vous ces sentiments. Trop long-temps victimes d'une faction barbare qui prétendait vous anéantir, c'était pour nous un devoir de ne traiter en votre nom, qu'après nous être assurés qu'elle n'aurait plus aucune influence dans le gouvernement. Les derniers évènemens nous l'ont appris. Nous savons maintenant que son règne atroce est remplacé par celui de la justice; que ses impulssantes fureurs ont tourné contre elle, et que la loyauté dictait les conditions que l'on nous proposait.

Tels ont été les sentiments des chefs de l'armée de Bretagne, tels sont aussi les nôtres, et votre bonheur étant l'objet de notre sollicitude et de nos vœux les plus ardens, nous n'avons pas voulu retarder d'un seul instant la conclusion d'une paix que nous croyons devoir y contribuer. Jouissez donc de ses douceurs, avec cette sécurité qu'inspire la confiance : professez sans crainte et sans trouble la religion de vos peres. La nation vous indemnisera de vos pertes, consacrera deux millions au remboursement des bons en circulation, vous laissera yos armes avec une garde territoriale de deux mille Vendéens soldés par elle et répartis sur votre territoire sans pouvoir être replacés ailleurs. Vous serez à l'abri de toutes recherches pour le passé, et ceux qui pourraient être astreints à la réquisition, resteront dans leurs paroisses respectives pour rétablir l'agriculture et vivifier le commerce. Tels sont les engagemens sacrés pris à Votre égard ; la loyauté française en garantit l'exécution.

Qui pourrait donc maintenant entretenir et fomenter

# 460 PIÈCES JUSTIFICATIVES.

au milieu de nous des hostilités arbitraires et des ressentimens personnels qui n'ont que trop long-temps ulcéré nos cœurs? La cause étant détruite, les dangereux effets qu'elle a produits se perpétueront-ils? Non sans doute, et garants de vos sentiments comme des nôtres, nous sommes certains qu'aucun de vous n'oubliera ce que la justice, l'humanité, la générosité, exigent de lui. L'amour du bien public étouffera les haines, la nécessité d'agir de concert unira les Français; le sang ne coulera plus; la patrie n'aura point à gémir sur le malheureux sort de ses enfans égorgés par des monstres. Si ceux-ci osent encore se montrer, chaque individu respectera leurs jours, mais tout bon Français appellera contre eux la vengeance des lois. L'oubli du passé, la paix et l'union seront notre cri de ralliement, et nous marcherons tous d'un pas égal vers le but de nos communs efforts, le salut de la patrie, et le bonheur de tous.

Fait à Nevi, le 4 mai 1795.

Signés Stofflet; de Beauvais; Forestier; Del aunay; Chalons; Monnier; Ceris; Chetou; Lhuillier; Guichard; Augereau; Cadi; Palierne; de Beaurepaire; Cesbron; Seyer aîné; Vannier; Seyer le jeune; Legeai; Courten; Augeay; Quocu; Marné; Quesson;

# TABLE DES MATIÈRES

# CONTENUES DANS CE VOLUME.

# LIVRE X, page 5.

Passage de la Loire par les Vendéens, p. 7. Laroche-Jacquelein est élu généralissime, 9. Défaite des républicains à Laval, 19. Mort de Lescure et du général Lechelle, 21. Alarmes et confusion en Bretagne, 23. Incursion triomphante des Vendéens, 25. Attaque de Granville, 53. Expédition de lord Moira, 61.

# LIVRE XI, page 64.

Bataille d'Antrain, 74. Dispersion des colonnes républicaines, 77. Attaque d'Angers, 86. Batailles du Mans et de Savenay, 113. Défaite des Vendéens, 116. Supplice du prince de Talmont, 125.

# LIVRE XII, page 126.

Mission de Carrier à Nantes, 130. État de la Vendée après l'incursion d'outre-Loire, 148. Reprise de Noirmoutiers par les républicains, 175. Supplice de d'Elbée, 182.

# LIVRE XIII, page 185.

Division dans la Convention au sujet de la Vendée, 188. Dénonciation de Philippeaux; supplice de ce con-

